

MINE WOLLS amend pas prolong I de limitation volong ventes d'automobil

Corners to the

2 72

1877

Seaton Service School Service the State of the S payed an amountain or committee To be the second of the second

Company to the Company of the Park The parties waters or the real of the same The state of the s MAN PER IN LINE 

AND THE PARTY OF T Search of the se **经** Section in the section process .. SECTION SECTIONS We with mission Manager 14 The second second Marine Grove in M. St. France & Man. A AME SILLIP A 400

\$2.17 TH

LUTTLE

CALL TO SECOND SECOND

THE WASHINGTON TO THE THE

WE RECUEDED.

6 31 F

A THE PART

The second second second

The state of the s

the married of the state of

AT STATE OF THE ST

Préc de

Commence of the Commence of th

14 .- 1 1 ---

11:00 to 15

No. of Section 1988.

\* Bash \*\* 1

Le Mexique a obtenu un prêt de 5 milliards de dollars auprès de cinq cents banques étrangères

LIRE PAGE 28



3,60 F

Algéria, 3 DA; Maroc, 3,50 dr.; Tunisia, 300 m.; Alle-magne, 1,80 DM; Autriche, 15 ech.; Balgique, 26 fr.; Cenada, 1,10 \$; Côte d'horire, 340 F CFA; Danemark, 8,50 Kr.; Espagne, 100 pes.; E.-U., 95 e.; G.-B., 50 p.; Grèca, 65 dr.; Irlande, 75 p.; Italia, 1 200 l.; Liteta, 350 P.; Libye, 0,550 Dl.; Luxembourg, 27 l.; Norvige, 8,00 kr.; Psys-Bas, 1,75 fl.; Portugal, 90 esc.; Sánágal, 325 F CFA; Suèda, 7,75 tr.; Suèsse, 1,40 l.; Yougoslavie, 65 d. Tarif des abonnements page 20

5. RUE DES ITALIENS Télex MONDPAR 650572 F C.C.P. 4207 - 23 PARIS Tél.: 246-72-23

médicale

des fœtus

humains

L'utilisation thérapeutique

ou préventive de tissus fœtaux

humains se pratique en

France, comme dans la plu-

part des pays industrialisés. Mais elle ne fait l'objet, à l'heure actuelle, d'aucune ré-

glementation, malgré le carac-

tère indispensable que lui re-

connaissent les communautés

Médecins, chercheurs et ju-

ristes se sont donc concertés

pour apporter à cette question

une réponse adaptée à l'état de

la médecine et à l'état du

Un avant-projet de loi vient d'être élaboré sur ce sujet au

ministère de la santé. On en

connaît aujourd'hui les

grandes lignes: autorisation

de l'utilisation des tissus

factaux dans certaines limites,

non-commercialisation dans

tous les cas, en sont les princi-

Une loi en préparation

En quoi l'utilisation de tissus

foctaux humains est-elle nécessaire? Telle est évidemment la question préalable. Selon les professeurs

Dubois et Touraine, qui, à la faculté

de médeciae de Lyon, ont accumulé

une longue expérience sur cette question, il est impossible d'extrapo-ler à l'homme l'ensemble des obser-

vations obtenues chez l'animal,

pales caractéristiques.

médicale et scientifique.

# La crise politique en Israël La campagne électorale en R.F.A. L'utilisation

# La plupart des ministres accepteraient les recommandations

### Le « terrible silence » du Liban

La publication à Jérusalem du La publication à Jérusalem du rapport Kahane, qui formule des accusations aussi précises qu'effroyables à l'égard des « forces libunaises », (phalangistes) directement responsables du massacre de Sabra et de Chatila, a été accueilli à Beyrouth par un étrange mutisme. Les cheis de la milice chrétienne ne preunent même pas la peine de se disculper. Le président du conseil, M. Wazzan, se dérobe en déclarant qu'il n'a « rien à dire pour le moment ». Les autres dirile moment ». Les autres dirigeants musulmans se taisent. La presse accorde un vif intérêt à .... a responsabilité « indirecte » du gouvernement israélien. D'où l'indignation de M. Julius Berl'indignation de M. Julius Ber-man, président du comité direc-teur des principales organisa-tions juives américaines, qui dénonce le « térrible silence » du Liban. Et de s'étonner qu'au-cune enquête n'ait été engagée à Beyrouth pour déterminer la responsabilité des phalangistes dans le corpage dans le carrage.

Une enquête a été, en réalité annoucée au lendemain du drame, mais elle ne sera pas menée à son terme. Les coupables ne seront pas poursuivis pour une raison très simple : les pha-laugistes détiennent la réalité du langistes détiennent la réalité du pouvoir dans ce qu'ils appelleut le « Liban libéré ». Le départ forcé des fedayin palestiniens et le désarmement des milices masulmanes ou de ganche leur out donné la possibilité d'intposer leur loi. Ils continuent à prélèver droits de donné et impôts, arrèteut à tour de bras Palestiniens ou Libansis « suspects » à leurs yeax et disposent de leurs propres lieux d'internement. Refusant de se dissondre « en attenpres neux d'asternement. Ren-sant de se dissondre « en atten-dant que l'armée régulière ait étendu son autorité sur l'ensem-ble du territoire » — éventualité plus qu'hypothétique dans un pays occupé, — ils buttent ainsi en brêche l'autorité du président de la République, M. Amine Ge-

Ce dernier se tint coi. Bien que chef de file de l'aile modérée da parti des phalanges, que son père préside, il est tenu de composer avec le commandant en chef des « forces libanaises », M. Fady Frem, qui est au de-meurant son bean-frère.

Or M. Frem ainsi que le chef des renseignements de la même milice, M. Elias Hobelka, sont nonmêment impliqués dans la tragédie de Sabra et de Chatila. Tous les deux ont participé à la réunion du 15 septembre, la veille du carnage, pour coordon-ner avec les généraux israéliens Eytan, et Drori l'opération dite de « actfoyage » dans les camps palestiniens. Selon le rapport de la commission Kahane, M. Hobeika a suivi « de visu », du haut d'un immemble voisin, en pré-sence des généraux Sharon et Eyran, le décleuchement des tue-ties.

Qui, à Beyrouth, sura la té-mérité d'enquêter sur les agisse-ments de ces deux puissants persomages? Ron gré mai gré, le président Gemayel a fini par nommer des phalangistes no-toires aux postes-clés de l'armée et des services de sécurité de

PEtet. On comprend mienx des iors la discrétion des dirigeants mu-sulmans on de gauche, les vaincus de la guerre du Liban. Ils s'exposeraient à des représailles autrement plus « terri-bles » que leur silence. Ayant perdu le soutien des Palestiniens et des Syriens, ils ne penvent mi-ser, comme ils l'avaient espéré, sur la protection de M. Gemayel, qu'ils out élu parce qu'il se voulait « le président de tous les citoyens ». De toute façon, qu'elle soit musulmane ou chrétienne, la population libanaise a véca trop d'atrochés depuis 1975 pour ne pas redouter, si l'on devait remaer le passé, de retomber dans la guerre civile.

# de la commission d'enquête

### Le sort de M. Sharon est au centre de la controverse

Pour la deuxième journée consécutive, le gouvernement israélien se réunit ce mercredi après-midi 9 février en session extraordinaire pour tirer les conséquences du rapport de la commission Kahane sur les massacres de Sabra et de Chatila. Mis en cause dans ce rapport, M. Hzhak Shamir, le chef de la diplomatie israélienne, a écourté son voyage en Europe et a quitté Bonn pour Jérusalem.

Aucune décision n'avait été prise mardi à l'issue des délibérations du gouvernement. Selon des sources proches du gouvernement, il apparaît que la plupart des ministres se sont prononcés en faveur du respect des conclusions de la commission d'enquête. Mais le ministre de la défense, M. Ariel Sharon, ne semble pas avoir l'intention de donner sa démission, ainsi que le suggère la commission Kahane.

#### De notre correspondant

l'expectative.

Jérusalem. - Les Israéliens vivent une fois de plus au rythme des « grandes occasions », avec toutes les habitudes qu'ils ont acquises au cours de leur histoire si sonvent perturbée.

Chez soi, comme sur les lieux de travail, on ne s'éloigne guère des postes de radio, comme s'il s'agissait d'une nouvelle mobilisation ; les lignes téléphoniques sont encombrées, car les conversations vont bon train. Personne ne l'étonne ni ne proteste devant le bouleversement complet des programmes de la télévision à cause de la prolongation démesurée des informations.

On se plonge avec encore plus d'empressement que d'ordinaire dans la lecture des journeux, qui ont doublé, riplé de volume. Le Jerusalem Post par exemple a publié in extenso le long rapport de la commission d'enquête dans un supplément improvisé, joint à son édition du 9 février. Mais les pouvelles données mercredi matin

*AU JOUR LE JOUR* 

Sexy

droite décue, les centres, le li-béralisme éclairé, les goullo-chiraquiens... Saluons la naissance d'une nouvelle race

d'opposants : la droite co-

Cest à M. Jacques Méde-

cin que revient le mérite

d'avoir lancé l'antisocialisme

sexy (et sexiste). Sur les murs de sa bonne ville de

Nice, des affiches ont montré une jolie fille qui se désha-bille en deux temps, et

conclut, une fois nue :

« Comme promis, après vingt

n'ai plus rien. -

Il y avait l'opposition res-

d'enquête. FRANCIS CORNU. (Lire la suite page 3.)

pour la fin de la journée.

dans la presse étaient confuses et

parfois contradictoires, car tout le

monde politique israelien est dans

Après de multiples - consulta-

tions - avec différentes personna-

lités de la coalition gouvernemen-

tale, M. Begin a réuni mardi

après-midi son cabinet en séance

extraordinaire, mais de ces délibé-

rations il n'est ressorti aucune

décision. Des consultations sup-

plémentaires ont été annoncées

pour ce mercredi, en prélude

général à une deuxième réunion

du conseil des ministres, prévue

Selon de rares indiscrétions, il

apparaît que la plupart des minis-

tres, des dirigeants du Likoud et

des partis qui lui sont associés

som en faveur du respect des conclusions de la commission

### Les industriels ouest-allemands parient sur M. Kohl Les sociaux-démocrates ont accusé, le mardi 8 février, les

chrétiens-démocrates d'inciter les industriels à une « grève des investis-sements » en cas de revers de la C.D.U. aux élections du 6 mars. Dans un entretien publié la veille par Der Spiegel, le ministre des finances, M. Stoltenberg, citant l'association des constructeurs automobiles, avait indiqué que de nombreux contrats concernant des commandes d'investissement comprenzient une clause d'annulation en cas de victoire du S.P.D. aux élections.

Le raffermissement du deutschemark, qui a gagné 4,5 pfeunig face an dollar, mardi à Francfort, traduit d'autre part un certain optimisme des milieux industriels quant à la reconduction des chétiens-démocrates au pouvoir. Les sondages donnent dans l'ensemble de meilleures chances à M. Kolh qu'à M. Vogel pour la chancellerie.

### L'inconnue des petits partis

De notre envoyée spéciale

Bonn. - Deux, trois ou quatre partis au Bundestag après le 6 mars ? Telle est la question que posent les prochaines élections légis-latives. A moins d'un mois du scrutin, bien matin qui pourrait y répondre : des déplacements infimes dans l'opinion peuvent en effet bouleverser la physionomie du Parlement. Les libéraux, les « verts » passeront-ils l'un et l'autre, l'un ou l'autre, ou ne franchiront-ils ni l'un ni l'autre la fameuse « barre » des 5 % de voix nécessaires pour être représentés ?

Les sondages se suivent et na se ressemblent pas. Au cours des dernières semaines, la compétition à laquelle s'adonnent les différents instituts avait permis de dégager une évolution apparemment assez cohé-

octobre), les libéraux avaient piétiné puis opéré en janvier une remontée vers les 5 % fatidiques, les dépassant même selon certaines études Les « verts », de leur côté, voyaient leur pourcentage s'effriter au rythme des sondages : à 9 % au mois d'octobre, ils devaient, dès novembre, rengainer tout triomphalisme Jusqu'au début de ce mois, l'actuelle coalition gouvernementale semblait ainsi avoir de bonnes chances d'être reconduite dans un Parlement où les « varts » n'auraient pas réussi à

CLAIRE TRÉAN.

(Lire la suite page 6.)

### La retraite à soixante ans : de 56 % à 95 % du salaire net

(Lire notre étude page 25.)

### LE DÉBAT SUR L'INSÉCURITÉ

### POINT DE VUE

### Un vieux discours

A l'approche des élections numicipales, l'insécurité est au cour de la campagne (lire page 10 motre enquête). Elle est devenue anssi l'une des ations essentielles du gouvernement. Le conseil des ministres du mercredi 9 février devait approuver de nouvelles créations de postes de préfets de police préconisées par M. Gaston

Il ne sert à rien de contester l'évidence, en manipulant des statisti-ques incertaines : l'insécurité des personnes et des biens tend à croître dans les sociétés développées, du moins dans celles où la démocratie permet un libre choix des comporte-

En France, depuis vingt-cinq ans, les vols, sous leurs multiples noms, les cambriolages, les agressions, sont peu à peu entrés dans la vie quoti-dienne, menaçant d'abord coux que et un mois de socialisme, je Il ne tient qu'aux électeurs de lui fournir une veste. BRUNO FRAPPAT. Page, le statut social ou économique,

Philippe

Femmes

GALLIMARD nr

Defferre, ministre de l'intérieur et de la décentralisation. C'est le second conseil des ministres en un mois qui aborde ces problèmes d'insécurité. Le 19 janvier, le gouvernement avait repris à son compte les propositions de la commission des maires sur la sécurité, présidée par M. Gilbert Bounemaison, député (P.S.) de Seine-Suint-Denis.

JEAN-DENIS BREDIN (\*) rendent fragiles, coux pour qui la sécurité serait besoin vital. On n'en finirait pas de peser les causes, proches ou lointaines, de cette délinquance devenue « ordi-

naire » : les carences de la police et de la justice? La concentration urbaine? Le chômage et la misère? Les privilèges de l'argent et de la culture? Les séductions tapageuses de la consommation? La perte du consensus sur le bien et sur le mal ? Le désespoir des vies sans perspec-tives ?... Au-delà d'un débat où chacun retient ce qui l'arrange, il est sur que le discours qui dénonce l'insécu-rité trouve dans les faits un aliment

Et comme il est vrai aussi que la promesse des sociétés prospères -qu'on le regrette ou non - est celle d'une protection croissante contre tous les risques de la condition humaine, comme l'appétit de protection est toujours insatisfait, le dis-cours qui exalte la sécurité mérite grande attention.

Il l'aut bien l'écouter ce discours, entendre tous les mots qu'il charrie, bien regarder les gestes qu'il encou-rage : il va très au-delà de son objectif apparent. Des vieilles gens sont agressées dans la rue ? Des commercants sont dévalisés ? Les logements se transforment peu à peu en forte-resse? Voilà de vrais problèmes qui commandent réflexion et action.

Mais le discours sécuritaire ne se satisfait pas de la sécurité : il s'en saisit au passage. C'est en réalité un discours ancien, adapté aux difficultés du temps, celui que tient depuis plus d'un siècle l'extrême droite française, s'adressant à tous ceux qui, dans ce pays, se savent ou (\*) Professeur à l'université de Paris I.

se croient menacés. Et c'est parce qu'il rejoint une forte tradition que ce discours peut espérer une vaste

Vieil et rassurant projet, dont la large perspective déborde le débat sur la justice et la police : il s'agit de protéger les Français contre toutes les menaces, du dehors et du dedans, d'organiser partout leur « légitime

(Lire la suite page 19.)

(Lire la suite page 23.)

### « L'AN 40 », DE CLAUDE SANTELLI SUR TF1

## Le malheur autopsié

Elle valait bien ses trois étoiles, cette réalisation de Claude Santelli, l'An 40 ou un peuple et ses fan-tômes, dont la deuxième partie était diffusée mardi soir 8 février sur TF 1. Ce n'était pas la première sur le sujet, mais assurément la première à le traiter d'une telle façon, dans une jonglerie d'images maîtrisées, de points et de contrepoints qui lui donnent valeur de création.

Ces hommes mis à nu evec leur peur et leur lâcheté, leurs certitudes et leurs souvenirs, fouaillés comme jamais ils ne l'avaient été, amenés à parler comme jamais encore on vaient tous là, les morts et les survivants, acteurs ou figurants de la der-nière grande tragédie d'une nation, jouée en moins d'un mois.

Juin-Juillet 1940. Deux lieux différents. Bordeaux d'abord, où le gouvernement de la IIIº République, présidé par Paul Reynaud, fuyant l'invasion des panzers nazis, va passer la main à Philippe Pétain, Vichy ensuite, où, une fois l'armistice signé, ce sera le vote du Parlement.

même Pétain, y compris celui de modifier la Constitution.

Le sort de la République est joué. L'Etat français est né. Travail, Famille, Patrie, remplace Liberte, Egalité. Fraternité. Deux lieux mais. un même climat, celui d'une décomposition, d'une veulerie que seuls refuseront quatre-vingts de ces parementaires, sur les six cent

pétainisme. Mais encore ? Car il faut prendre les causes de cette dévotion soudaine pour un maréchal de quatre-vingt-quatre ans qui a fait « don de sa personne à la France » Dour atténuer son malheur et qui, en ce temps de désastre, reste, comme si c'était une consolation, le vainqueur de Verdun, le héros d'une guerre et d'une victoire qui ne remontent guere qu'à un peu plus de vinot ans.

JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

£ . .

(Lire la suite page 18.)

notamment parce que les cellules humaines possèdent très tôt un degré de différenciation considérable et spécifique. Depuis plusieurs siècles, des travaux menés sur des fœtus intacts mais morts - ont fait progresser la compréhension du développement

embryonnaire et du mécanisme d'un certain nombre d'affections. Ils ont notamment permis d'améliorer les chances de survie de bon nombre de rands prématurés. Depuis plusieur décennies, des cultures de virus sont pratiquées à partir de lignées cellulaires d'embryons et l'élaboration de certains vaccins en a bénéficié. Surtout, les médecins insistent sur

aujourd'hui irrempiaçable, de quelques tissus fœtaux. En particulier, il existe un groupe d'enfants frappés dès l'origine de très graves déficits immunitaires - combinés », qui les privent de toutes désenses antiinfectiouses et ne leur laissent aucune chance de survie au-delà de

l'utilisation thérapeutique,

sent un isolement absolu en milieu stérile - concrètement dans une - bulle » de plastique - qui les prive de tout contact avec l'extérieur. CLAIRE BRISSET.

l'âge d'un an. De tels déficits impo-

quarante-neuf qu'ils étaient. Ainsi naît Vichy et, avec lui, le

Barbie

Beaucoup de nos lecteurs nous ont déjà écrit à propos de Barbie. En attendant de donner des extraits de leurs réactions, nous avons réuni. dans cette page, quatre points de vue très personnels. Joseph Rovan ne se fait pas d'illusions : le procès vient trop tard. les dés sont pipés. Pour Pierre Marcilhacy. n'est qu'une pustule dans un chancre humain où nous avons tous notre part de responsabilité. Gilbert Comte craint que le spectacle dont l'affaire est l'occasion ne démoralise la jeunesse plus qu'il ne l'instruise. Maurice Rajsfus voudrait que le procès rappelle au moins que sans les appuis trouvés en France par l'occupant la Gestapo n'aurait pu faire son sinistre travail.

### La justice de qui?

par GILBERT COMTE

PRÈS huit jours de frémissants propos sur la prise du pou-voir par Adolf Hitler voilà déjà un demi-siècle, la capture de Klaus Barbie confronte une fois de plus les Français avec leur obsession du IIIe Reich, Décidément, impossible pour eux d'échapper aux hantises de cette occupation où ils passèrent des rêves d'une ouissance prestidieuse

au silence d'un peuple soumis ! D'affaire Darquier de Pellepoix en projection d'Holocauste, des campaones contre Georges Marchais sur son séjour en Allemagne pendant la guerre aux poursuites contre M. Pa-pon, ils n'en finissent plus de battre tous les six mois leur coulpe sur la poitrine de quelque nouveau bouc émissaire. Curieuse originalité, le rite conjuratoire na se répète dans aucun autre pays du monde. Preuve d'une ment intérieur plus complet ?

L'un des maiheureux, l'autre des misérables désormais constamment livrés à la colère publique, céda sans doute aux faiblesses ou commit réellement les forfaits qu'invoque la fameuse « mémoire » qu'il ne faudrait pes perdre. La cause essentielle des clameurs qu'ils provoquent les uns comme les autres réside dans cette certitude confusément ressentie. mais jamais reconnue, qu'une épreuve pareille à celle de 1940 précipiterait la nation dans une panique totale, sans doute en moins de tamps et avec devantage de fuvards prêts à capituler.

La preuve ? Mais tout simplement cette frénésie d'accabler ici un vieillard vaincu, là un bourreau impuissant, dans la fureur toute artificielle. nul ne prend de risque ni ne prouve la nécessité d'établir son coursos. Pour son inexpiable et constant désarrol, la France de 1983 s'incline devant les accusateurs de Barbie comme celle de l'Armistice détalait devant Barbie lui-même, dans son inguérissable fascination de la paur, et une crainte identique de la force.

### Une farce tragique

Tragique farce | Alors qu'il invoque les grandes ombres de la Résistance, le pays se montre une fois de us incapable de résister. Résister i qui ? Mais tout simplement à sa tentation d'aller encore au plus facile, au malsain vertige de frapper une bête sans doute méprisable mais aussi sans défense, quand il vend scrupule des armes à l'irak et à bien d'autres, ou honorait récemment Louis Aragon, chantre stalinien de l'une des plus meurtrières tyrannies de l'histoire.

Quelques esprits honnétes s'étonnent depuis quatre jours du premier paradoxe, sans apparemment saisti qu'en notre vertueuse patrie la prudence ménage le crime chaque fois qu'il peut encore servir à qualque chose. Les trakiens occupent, par exemple, une position stratégique de première importance dans un complexe jeu diplomatique, et les camarades communistes de Louis Aragon inspirent du respect par leur nouvelle puissance gouvernementale. Quel fou leur porterait de nouveau les coups qu'ils recurent avec M. Mar-

chais dans l'opposition ? Klaus Barbie, lui, ne terrorise plus le monde qu'au passé composé. Il boira donc jusqu'à la lie le souvenir de ses crimes, puisque le châtiment n'expose plus aux représailles aucun de ses courageux justiciers. Quant à cette conception déclarée si nouvelle, dans nos lois, de crimes estimés imprescriptibles parce qu'ils of-

fensèrent l'humanité, voici qu'elle se ramène prosaïquement au lâche malheur au vaincu » d'un vieux pays fatigué.

Ce pénible spectacle s'étale depuis dimanche cheque tois qu'un de ces orateurs des médias nés depuis la guerre écrase de ses sarcas vieux captif incepable de lui répon-dre, bien plus férocement qu'ils ne parièrent une seule fois dans leur vie à un ministre indigne de sa place ou à quelque notable publiquement déshonoré. Ces vertueux interprètes de la morale n'appartiennent décidément pas à la race des témoins qui se feraient égorger. Dans une radio périphérique, un commentaire sur la détention de Barbie ne nous épargne même pas l'heure où le gardien relèversit sa tinette. Pauvre justice confiée aux escortes de l'imposture

Pour ne ressentir nulle gêne i l'apercevoir en si mauvaise comun gnie, il faut ne plus ressentir en soi aucune protestation de la conscience, ou hurler de tout son cosur avec le reste de la meute. Ces exhibitions, paraît-il, doivent instruire la ieunesse. Craignons plutôt qu'elles ne la démoralisent.

A leur vue, le raisonnement sa partage entre la satisfaction de savoir un bourreau sans honneur livré à son destin naturel et l'insurmontable aversion qu'inspirent tant d'aboyeurs hystériques accourus aur sa noute, comme ladis les furieux assemblés devent les prisons aux sinistres matins des exécutions capitales. Et puis au nom de quels principes refuserons-nous désormais de rendre à l'Algérie quelques authentiques tortionnaires-petriotes responsables jadis du côté des Aurès de crimes l'humanité ?

Il suffirait au président Chadli de dire comme tant d'autres, bien faussement et en hypocrite, qu'il ne recherche aucune vengeance, ni même la punition du pécheur, mais seule-ment l'inoffensive procédure pénele capable d'instruire les générations futures, pour nous mettre dans un embarras sans remède. Bien sûr, il ne s'y risquera pas davantage qu'aucun gouvernement, ici ou silleurs, ne iugerait Klaus Barbie dans un monde debout en dépit de ses crimes. Qu'au chisse à ce cas de métaphysique appliquée quend il prendre l'avion pour l'U.R.S.S.

Ancien procureur d'Israél su procès d'Eichmann, M. Gédéon Haussner songesit-il déjà à l'exten-sion possible des responsabilités morales loraqu'il attribua au futur procès Barbie le privilège d'établir enfin « le danger de tout système fondé sur la terreur, la violence et la haine tel que celui qui a été mis au point par le nazisme > 7 A court terme, son pays n'en rompre pas pour autant des rapports militaires privilégiés avec l'Afrique du Sud, même si l'apartheid approche d'assez près cette définition de l'intolérable.

A tant remuer de boues anes, l'expérience apprendra-t-elle aux théoriciens de l'absolu qu'il n'existe en politique de parfaits en aucun endroit, même si certains monstres scandalisent par leur abjection carticulière ?

La France va condemner Barbie car nul prévenu ne fut présumé à l'avance aussi peu innocent. Souhaitons à notre chancellerie qu'il choisisse des avocats bien prudents, bien pleutres, incapables de frapper l'adversaire à la face, qu'un criminel vaincu doit toulours atteindre quandil lutte contre la justice, tout en se défendant quelque part avec elle !

### «On crie sans fin»

par JOSEPH ROVAN (\*)

UAND je me levais le matin, à Lyon, en 1943, résistant à longueur de jour, j'avais de fortes chances de finir avant la nuit entre les mains de Barbie. Mes camarades et moi connaissions la terrible réputation du responsable régional de la Gestapo. Nous en savons bien plus sur son compte aujourd'hui, après différentes tentatives de le retracer et d'obtenir son extradition, et après avoir lu les nombreuses pages que la plupart des journaux ont consacrées au retour forcé du personnage sur le lieu de ses crimes.

L'énorme coup de phare surgi de l'actualité ne va pas tarder à s'éteindre. Nous retrouverons Barbie au début de son procès, dans un an an plus tôt, nous assure-t-on déjà, à quelque «sommet» des interroga-toires et des témoignages, lors des plaidoiries et de la condamnation. Entre-temps, bien d'autres événements auront occupé la première page. Les hommes et les femmes d'âge mûr, qui survivent à la deuxième grande guerre, à la Résis-tance, aux déportations, auront pu croire à nouveau, pendant un bref moment, qu'ils parviendront à faire passer leur message à leurs neveux et petits-neveux, sux amis et amies

Comment ne pas être satisfait de ce coup d'une justice immanente qui s'est fait longtemps attendre? Le tortionnaire en chef devra rendre compte de ses méfaits devant la justice du pays des victimes. Mais comment ne pas regretter que ce mo-ment vienne si tard? La révolte avec iaquelle nous nous rappellerons les horreurs subies par tant des nô-tres va inévitablement se doubler d'amertume : à quarante ans de distance, le procès le plus honnête et le plus honorable aura des aspects

cruellement dérisoires. N'oublions pes au départ la piètre figure de cet agent d'exécution de l'histoire, au double sens du mot ! A lire certains articles, on croirait que la Bolivie vient de nous livrer Hitler en personne. Barbie méritait cent fois la mort, mais l'hitlérisme c'était l'Europe livrée à des centaines de Barbie. Avec sa platitude de comptable de la solution finale, Eichmann, haut bourreau de la mort, avait une tout autre envergure.

### Des dés pipés

La Résistance fut à la fois une guerre nationale et une guerre civile, se terminant par une insurrection révolutionnaire. La justice, au lendemain de la victoire, doit être alors implacable et rapide. Il y a eu des erreurs, mais les comptes historiques auront été apurés. l'aurais voulu voir les grands chefs nazis jugés en quelques semaines par des tribunaux révolutionnaires allemands et non par la lourde et discutable machine interalliée de Nuremberg. Quarante ans plus tard, les dés de la justice sont définitivement pipés. Nous ne pourrons pas ne pas faire le procès,

nais nous ne pourrons le faire bien. Les jurés, transformés en étudiants d'histoire, entendront les avocats, fidèles à leur serment, mettre en pièces la mémoire saignante et révoltée des mères, des frères, des amis, qui savent pourtant bien qui a tué l'être cher, qui a été responsable de sa mort en déportation. Ce n'est pas pour protéger les bourreaux que les tribunaux de la République fédérale d'Allemagne font durer trois ans, cinq ans, des procès qui s'effon-

précisions du grand âge et les exigences de preuves formelles, mais par respect de la justice et pour l'Etat de droit que le nazisme avait

L'on pourra enfin faire le procès de la politique antijuive du régime de Vichy et découvrir les cercles iques de la collaboration. A l'exception de quelques crimes et de quelques personnages tardivement dénoncés, l'amnistic cachera l'essentiel. L'agent régional d'exécution s'abritera derrière les ordres recus. Les deux Vietnam, le français, 'américain, ne seront pas loin alors, ni l'Algérie. A Nuremberg, le pou-voir soviétique, responsable de Ka-tyn, jugea le pouvoir nazi responsable d'Auschwitz. Quel service rendirent à leur patrie les partisans italiens qui exécutèrent Mussolini sur-le-champ ! l'entends déjà les cris de vengeance antifascistes des vertueux, des défenseurs à peine embarrassés du goulag, déporteurs de peuples entiers, exterminateurs de classes entières.

Le bourreau au service de l'anti-Droit sera jugé en application de deux lois rétroactives (donc contraires à l'un des fondements essentiels de notre droit), dont l'une a créé la possibilité de poursuivre des crimes qui n'existaient pas juridi-quement en tant que tels au moment ces actes furent commis (les crimes contre l'humanité) alors que l'autre supprime, dans le cas de ces crimes, la règle fondamentale de la

Personne n'avait pu, avant les nazis, commettre des crimes d'une telle monstruosité ni même les envisager ? Il fallait donc les qualifier et les rendre imprescriptibles? Pour éviter un grand mal, nous en avons dès lors choisi un autre et qui n'est pas négligeable. Aurait-on dû laisse le bourreau prescrit venir tranquillement nerguer les parents de ses vic-times ? Meis n'a-t-ou pes vu, des le « retour » de Barbie, un parlementaire proposer de rétablit à son égard la peine de mort abolie depuis moins de deux ans ? Si l'honorable sénateur est suivi, Barbie pourra célébrer un triomphe posthume.

Dans le débat qui s'est poursuivi République fédérale il y a pen la prescription pour crimes de guerre, j'ai pensé - malgré des voisinages pen ragoûtants — que le plus grand mal en l'occasion était l'abandon d'une règle fondamentale du droit naturel, celle qui, au bout de trente ans, laisse à « Dieu » le soin de juger l'assassin.

Le procès Barbie doit être mené. l'aurais préféré qu'une main vengeresse nous l'épargnât. Je ne crois pas qu'il en sortira une leçon d'histoire digne de ce nom. Je voudrais cependant qu'il nous servit une lecon de courage et de morale : beaucoup de ceux qui furent torturés per Barbie et les siens avaient engagé, sachant ce qui les attendait et le redoutant horriblement, un combat pour leur patrie et pour la dignité humaine, l'une et l'autre intrinsèquement liées. Ces combats recommencent sans cesse et ce sout des combats

Ah! si le procès du méprisable bourreau pouvait faire entendre à quelques-uns de plus la vérité de la dernière phrase de l'admirable Nuis et brouillard, de Jean Cayrol et que tout autour de nous « on crie sans fin ».

(°) Ancien déporté de la Résistance

### Respecter l'histoire

par MAURICE RAJSFUS (\*)

ANS un livre capital, Eich mann d Jérusalem (1), Hannah Arendt rappelair avec juste raison que, sans la complicité des polices des pays qu'ils occupaient, jamais les nazis n'auraient pu commettre tous les méfaits dont ils ont été les auteurs. Sans oubl l'appoint de nombreux compars parfois tout à fait inattendus (2).

Le procès Barbie nous apporters sans doute un certain nombre de réponses. Cela permettra de faire un nécessaire d'être nazi, ni Allemand pour se mettre au service des tor tionnaires de la Gestapo.

Dès le retour de Klans Barbie es France, Simone Veil se hâtait de dé claser : « Le procès Barbie doit être celui de l'idéologie nazie et nou pas être le prétexte à des querelles franco-françaises. =

Qu'est-ce que cela vent dire? Est-ce qu'une telle prise de position aurait pour but de rendre plus sélective la résolution des Nations unies dn 13 février 1946, qui prenait acte de la définition des crimes contre Thumanité. . imprescriptibles no leur nature ». Est-ce que cela no concerne, pour ce qui nous intére ici, que le seul Barbie, porteur de l'idéologie nazie en France, dans la région lyonnaise? Dans l'affirmetive, le rôle des auxiliaires français de la Gestapo ne serait done per évoqué ?

A propos de l'affaire Papon. Pierre Mauroy déclarait récemment : - Je crois qu'il est absolument indispensable que les générations présentes connaissent cette période (3). »

Est-ce que l'ancienne présidente de l'Assemblée européenne désire que l'on oublie qu'il y a en une po-lice française qui s'est mise au service de la Gestapo de 1940 à 1944 ? (Cette même police qui l'a arrêtée et a permis sa propre déportation à

BEEN ETIMES

Bit of the strategy

Alle Maria Marian

The second

Comment of the second

- role in

Mar Carpit F

136

Nous faut-il oublier qu'il y avait des milliers de miliciens lancés contre les maquisards, quand les Barbie en donnaient l'ordre ? Faut-il jeter un voile pudique sur l'existence de sections françaises de la Gestapo?

Si Barbie a pu torturer lui-même Jean Moulin, jusqu'à l'assassiner, il ne faut pas oublier que ce sont ses hommes de main français qui le lui ont livré.

Klaus Barbie et la poignée de gestapistes allemands qui le secondaient auraient-ils pu arrêter près de dix mille personnes dans la région lvonnaise? Avaient-ils les moyens de rafler et de faire déporter plus de sept mille cinq cents Juifs, dont de nombreux enfants, sans le zèle de la police française et de la milice, sans les délareurs ?

Si le futur procès Barbie doit réveiller des « querelles françaises », ce sera l'occasion d'une opération de salubrité. Les jeunes Français doivent savoir que, durant l'occupation nazie, il n'y avait pas seulement l'« ennemi héréditaire » d'une part et un peuple totalement hostile de l'autre.

S'il est vrai que le procès Barbie doit être celui d'un système, bien plus que d'un homme, il ne faut pas oublier non plus que les règles de ce système n'avaient pas été adoptées par les seuls Allemands. C'est aussi cela le respect de l'histoire.

Vouloir faire le silence sar cet aspect des terribles événements qui se sont déroulés en France sous l'occupation nazie serait oublier les leçons de l'histoire. Est-ce un hasard si les gestapistes français de la « Carlingue » fourniront plus tard la main-d'œuvre indispensable à l'enlèvement puis à l'assassinat de Ben Barka, vingt ans après ?

Ce n'est pas le problème, dira Si-mone Veil. Si, précisément. C'est le problème. Tout est là, même.

(\*) Journaliste, écrivain.

 Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mai (Gallimard, collection - Témoins >, 1966). Sur ce sujet, lire entre autres, Des Juifs dans la Collaboration (EDI,

1980). (3) Magazine • 7 sur 7 •, TF 1, di-manche 23 janvier 1983.

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : André Laurens, directeur de la publication

Anciens directeurs: Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982)



Reproduction interdite de tous articles. sauf occord avec l'administration Commission paritaire: nº 57 437 ISSN: 0026 - 9360.

### Une pustule dans le chancre humain

LAUS BARBIE, dont la litanie des crimes qui lui sont reprochés découragerait un romancier spécialisé dans les livres d'horreur, va, paraît-il, payer.

Payer? A qui? Comment? Sans doute mourra-t-il en prison, après quelques années de réclusion. Comme la France ne peut pas lui ap-pliquer ses propres méthodes, sous peine de se déshonorer, il ne sera que reclu. Et il ne pent en être autrement. Est-ce cela payer les morts, les tortures, le sang sur les mains ou les visages, les cris de douleur, les enfants livrés à la mort, à la disparition ignominieuse, les pleurs de ceux oui vivent encore, les sanglots de

ceux qui en sont morts ? Nous ne le pensons pas et nous craignons, s'il est tel qu'il doit être, que les murs où il est enfermé et qu'il a connus au temps de sa puissance ne parlent pas assez fort pour troubler ses nuits de prisonnier. Il faudrait, pour qu'on puisse parler de paiement, qu'un remords l'obsède, à la mesure de ses crimes, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Cela ne dépend pas de nous et c'est trop demandé.

Le seul espoir d'une véritable justice est l'apanage des croyants, dont nous sommes, pour qui la vie humaine est trop courte pour peser le

bien et le mal; et le royaume des morts ne nous appartient pas.

Avant même qu'il soit condamné, certains estiment que son procès sera une sorte de punition.

Nous sommes tristement sceptiques sur ce point, car la révelation de ses crimes n'apprendra rien à celui qui les a commis. Tout au plus risque-t-elle de faire trembler des complices ou des comparses, en même temps qu'elle ranimera les pleurs des survivants; et nous en connaissons qui n'aiment pas, aujourd'hui encore, parler de ce qu'ils ont subi. Que les complices tremblent, parfait. Que les victimes souffrent encore nous paraît difficile à admettre. Car elles ont déjà largement apporté leur tribut à cette justice, qui s'est tant fait attendre.

Alors ce procès ne sera-t-il qu'une longue séquence d'une de ces histoires que conte, avec tant de talent, Alain Decaux? Les amateurs sordides d'émotions rétrospectives y pronveront leur compte. D'aucuns y glaneront des idées pour les génocides à venir. Et les jeunes générations, qui, parfois, se demandent si nous ne sommes pas responsables de l'héritage souvent doré mais sans espérance que nous leur avons légué, ne vont-elles pas nous regarder en dipar PIERRE MARCILHACY

sant : « Pourquoi avez-vous laissé

Alors il nous faudra tenter de leur expliquer - et elles ne nous croiront pas - que nous étions pris dans un engrenage, que chacun d'entre nous a fait ce qu'il a pu, que ce n'était pas facile de faire son devoir, de proté-ger les siens, de leur donner de quoi subsister, de leur raconter qu'il y avait des bombes amies et des balles ennemies, que l'uniforme de certains militaires en vert-de-gris était parfois moins redoutable que le complet civil de quelques Français, qu'il y eut des magistrats qui se mirent au service de l'injustice et que nous n'avons pu comprendre le déroule ment du tragique opéra que quand le rideau tomba sur la mort de Hitler, dans un fracas wagnérien pro-

longé par la bombe d'Hiroshima. Et plus nous avançons dans le dédale angoissé de nos souvenirs, où les images, les écrits, pas plus que les procès, ne nous fournissent raison ou fil conducteur, plus il nous paraît que, pour que cela ne recommence pas, pour qu'il ne soit plus besoin d'un Jean Moulin ou d'un Georges Bidault - qui, on l'oublie trop, prit le flambeau en plein combat des ourbres, - il faut que chaque individu comprenne enfin qu'il n'est qu'une les composantes de la consci du comportement des peuples.

Comme tous les autres pays, la France peut sécréter des atrocités soldatesques on policières. Nous ne voulons accabler personne et nous n'aimons pas juger les autres. Mais nous avons connu l'Allema-

gne qui succombait au verbe incantatoire d'un homme à la vocation démoniaque et qui votait pour lui massivement dans des scrutins réféidaires qui n'étaient pas truqués. Cela, nous ne pouvons l'oublier, moins pour en charger les vivants que pour les mettre en garde et pour nous mettre en garde. Ne soyons pas trop pessimistes et

gardons-nous de penser que notre époque a connu des horreurs excep-tionnelles. Il y en a en d'autres. Relisez l'histoire et, tout près de nous, ayons une pensée pour le génocide arménien, les exterminations politiques en Indonésie, le Vietnam, le Cambodge et tout ce que nous ne savons pas dans les pays aux frontières presque closes.

Le chemin de l'humanité est jalonné de sang, de félonie, de tortures physiques ou morales, de larmes et aussi d'oubli. Il se trouve que tout cela prend les dimensions du progrès

humam et que la démesure nous frappe plus dans l'atrocité que dans le plaisir ou la facilité. A l'époque de la bombe atomique Barbie n'est qu'une pustule dans le chancre humain, ce qui d'ailleurs ne

saurait l'excuses Ainsi serait-il souhaitable que cette résurgence d'un drame ancien nous incite à penser que, sans être directement coupables, nous avons tous notre responsabilité. Ce que la sagesse populaire traduit par la for-mule de la paille et de la poutre.

Et puis, surtout, que pour gouverner les peuples mieux vant une dé-mocratie, avec ses médiocres débats et parfois ses minables dirigeants, qu'un de ces régimes qui veulent ré-gier les problèmes par l'organisation, l'ordre et la violence.

Aurais-je songé en 1934 que le tri-bun dont j'emendais à Dresde la voix envoltante allait engager monde dans un processus infernal où devaient périr tant d'innocents et si peu de coupables ? Et pourtant, déjà à cette époque, je n'admettais pas, mais j'ai subi, et je voudrais que mes enfants et petits-enfants n'admettent ni ne subissent...

Quant à Klaus Barbie, il aurait mieux valu pour lui et pour nous qu'il ac vit pas le jour, car il fait honte à la vie et pourrait même, s'il était possible, nous faire douter



### La crise politique en Israël

(Suite de la première page.)

Ils seraient donc favorables à la démission du ministre de la défense, M. Ariel Sharon, et d'un remaniement à la tête de l'armée.

Sculement, on murmure que M. Sharon « résiste ». Fidèle à sa réputation, le ministre de la défense » donné l'impression que, en effet, il était prêt à faire front à tout prix. Au cours d'une conférence à Tel-Aviv mardi soir, il a rendu un vibrant hommage aux chefs militaires qui viennent d'être blâmés par la commission d'enquête et il a été très fortement applaudi par ses parti-

Dénonçant de nouveau la politique du gouvernement américain qui, d'après lui, souhaite vivement son départ, il a déclaré qu'il « avait été.» ct - continuerais d'être - aux côtés de tous ceux qui s'opposent au plan de paix du président Reagan et à la création d'un Etat palestinien. Une phrase sibylline : il s'est gardé de préciser si elle voulait dire qu'il en-tendait se maintenir au pouvoir.

critiqué ces derniers mois en faisant savoir qu'il les . menait par le bout du nez -, et prenait presque la place de M. Begin, notammment dans la conduite « eventureuse » de la guerre au Liban, voudraient cette fois le voir disparaître définitive-ment de la scène politique. Mais d'autres ministres ou dirigeants du Likoud estiment que l'on peut suivre la recommandation de la commission d'enquête en proposant à M. Sharon un autre portefeuille, créé spécialement pour lui, celui des Lerritoires occupés par exemple.
Une proposition qui, évidemment,
provoque la colère dans les milieux
d'opposition.

### Une situation complexe

M. Begin, de qui tout dépend, serait pour sa part assez perplexe, non pas qu'il soit vraiment inquiet pour son avenir ou celui du Likoud, mais la tactique qu'il doit définir maintenant n'est pas simple. Bien que, à l'instar des membres de la coalition gouvernementale, il juge sans doute excessives et injustes les conclusions de l'enquête, il ne souhaite pas les rejeter, souligne-t-on dans son entourage, en rappelant son - légalisme -.

M. Begin, cartes avec réticence, a signé le décret constituant la com-mission d'enquête, et en conséquence s'estime obligé d'en admet-tre les recommandations, même si ce n'est pas une contrainte absolue. Mais, en même temps, il ne veut pes laisser croire qu'il « lâche » M. Sharon, alors qu'il l'a « couvert » quand, fin septembre, des centaines de milliers de manifestants réclamaien déjà dans les rues de Tel-Aviv la démission du ministre de la défense.

La solution qui consiste à proposer à M. Sharon un autre poste ministériel est donc très tentante, mais pourquoi ne pas profiter des circonstances pour provoquer la dissolution

### M. ARAFAT : des conclusions

M. Arafat, chef de l'Organisation de libération de la Palestine, a déclaré à la télévision jordanienne mardi 8 février, à Amman, que les conclusions de la commission d'enquête israélienne sur les massacres de Sabra et de Chatila étaient » positives mais insuffisantes ..

ll a déploré que « tous les respon-sables » des massacres n'ajent pas été condamnés par la commission et la relative indulgence dont celle-ci à fait preuve à l'égard du premier ministre israélien.

Il a souhaité qu'un - tribunal international . poursuive l'enquête. M. Begin et son gouvernement sont impliqués, avec le soutien des États-Unis, dans les massacres honteux de Sabra et de Chatila », a cacore estimé M. Arafat.

#### M. DEFFERRE : « ce rapport est l'honneur d'Israël. »

M. Gaston Desserre, ministre de l'intérieur et maire (P.S.) de Marseille, a fait diffuser une longue dé-claration dans laquelle il rend hommage à l'« opinion israélienne (qui) n'eluda pas le débat (et) au contraire le réclama . M. Defferre souligne que « la commission (...) n'a pas tente de meure hors de cause certaines personnalités politiques - avent de conclure : « Conbien d'États, en de semblables circonstances, auraient fait preuve d'une telle honnéteté! Ce rapport est l'honneur d'Israël, il donne au monde une véritable leçon de démocratic. =

de la Knesset et se représenter de vant les électeurs, comme il en a l'intention depuis longtemps? Les deux solutions ne sont pas incompatibles. mais le refus du parti national reli-gieux (P.N.R.) d'aller aux urnes demeure. Et certains membres du Likoud redontent que le P.N.R., à force d'être soumis à des pressions de plus en plus grandes, puisse se résoudre finalement à accepter le changement d'alliance que lui propose le parti travailliste, lui aussi soucieux d'éviter des élections anti-

La situation est complexe, d'où des hésitations et des tractations qui expliquent les consultations incessautes depuis la publication du rapport de la commission d'enquête. L'ensemble des milieux politiques israfilens attend avec impatience la décision de M. Begin et du gouvernement, et jusqu'à présent le parti travaillisse s'est abstenu de faire connaître toutes ses réactions après la révélation du rapport de la com-

Pour l'instant, seul le petit parti centriste Shinui (qui est membre de Popposition) a très vivement critiqué le gouvernement à la humière des conclusions de la commission d'enquête et a déclaré qu'il exigeait la démission définitive du cabinet de M. Begin. Des manifestants du mouvement La paix maintenant se sont rendus devant les bureaux du premier ministre pour présenter la même exigence, tendis que quelques heures plus tard des partisans de M. Sharon venaient les remplacer pour affirmer que le ministre de la défense devait renter en place. Des menaces ont été adressées aux trois membres de la commission d'enquête, et des gardes du corps ont été affectes à leur protection. Pendant ce temps, un certain nombre d'indications montrent que de nombreux officiers supérieurs de l'armée jugent sévèrement les conclusions de l'enquête, même s'ils n'ont pas toujours accepté la politique suivie par le ministre de la défense, notam-

Parini les militants du Likoud, on manifeste un optimisme certain. maigré les embarras actuels du goument. Beaucoup de ses militants affirment que l'opinion publique qui a soutenu le gouvernement, maigré l'affaire » de Sabra et de Chatile, n'a pes changé d'avis en l'espace de quatre mois, comme le prouvent la plupart des sondages réalisés ces dernières semaines, et que cette opinion ne devrait pas se modifier après la remise du rapport de la commission d'enquête.

FRANCIS CORNU.

### Le rapport estime que les dirigeants israéliens ne pouvaient ignorer les risques que comportait l'entrée des phalangistes dans les camps palestiniens

Jérusalem. - Le rapport de la commission d'enquête sur les massacres de Sabra et Chatila, par la nature de ses conclusions, s'inscrira dans l'histoire d'Israël à plus d'un titre, mais plus particulièrement au plan constitutionnel, car jamais la « responsabilité » d'un gouverne-ment n'a été autant mise en cause par une institution autre que le Parlement. Les autres aspects du rapport paraiscent maintenant relativement secondaires étant donné que l'on savait ou que l'on devinait à peu près, ce que révélerait la commis-sion, et ce, dès le début de ses travaux - grâce aux reportages et aux enquêtes menés immédiatement par

la presse israélienne, et grâce aussi aux déclarations obtenues de diri-

geants israéliens à l'époque des faits,

puis lors de leur déposition devant la

· I es experts et commentateurs israéliens, juristes ou non, s'accordent tous à penser, même si certains le regrettent, que la commission Kahane a été e très loin » dans sa dénonciation du comportement de l'ensemble des autorités israéliennes, et ils font évidemment une comparaison avec les conclusions de la commission Agranat, chargée d'analyser les bévues qui avaient été à l'origine des revers de l'armée israélienne durant

les premiers jours de la guerre du S'agissant de l'impréparation de l'armée à prévoir et empêcher les oflansives égyptienne et syrienne, la commission Agranat avait examiné la responsabilité des militaires et des hommmes politiques, mais dans son rapport final, elle n'avait recommandé des sanctions qu'à l'encontre des premiers (1) et ne blâmait guère les seconds. Le nom du minis tre de la défense de l'époque, Moshe Dayan, était à peine mentionné.

Il est vrai que, avant la publica-tion du document, le problème poli-tique avait en quelque sorte été ré-glé : le premier ministre M= Golda Meir et Moshe Dayan avaient di se retirer, le gouvernement ayant été fortement ébranlé par un puissent mouvement de contestation populaire. Co n'est pes le cas à présent, et voilà peut-être pourquoi la commis-sion Kahane déclare avec une certaine insistance qu'elle ne fait pas de . distinction . entre l'. échelon politique » et l'« échelon militaire ».

Tout au long de son rapport, la commission Kahane souligne que les dirigeants israéliens ne pouvaient ignorer les risques qu'ils prenaient en autorisant les miliciens phalangistes à pénétrer dans les camps pa-lestiniens. L'histoire de sept années de conflit au Liban et les contacts entreteuns entre Israéliens et phaDe notre correspondant

suffir, selon elle, à éveiller les soup-

La commission précise que dans les mois, et même durant les années qui ont précédé les événements de septembre dernier, · au cours de nombreuses réunions organisées avec Bechir Gemayel par les dirigeants du Mossad (2), ces derniers ont entendu des choses qui ne laistions du leader phalangiste, à savoir éliminer le problème palestinien au Liban des qu'il arri-verait au pouvoir. Au besoin en ayant recours à des méthodes - inqualifiables -. La commission ijoute : - Durant la guerre, les activités des phalangistes ont montré que ceux-ci n'avaient pas fondamen-tralement changé d'attitude », contrairement à ce que prétendaient en septembre certains spécialistes israéliens approuvés par l'état-major et le ministère de la défense, qui en-tendaient justifier la participation des camps de réfugiés de Beyrouth.

Le rapport indique que l'unité phalangiste qui a commis les massacres de Sabra et de Chatilla s'était encore signalée quelques semaines plus tôt par le meurtre de « plu-sieurs Palestiniens ». « Tout cela, estiment les enquêteurs, aurait du renforcer le sentiment que les phalangistes, s'ils en avaient l'occasion, en profiteraient pour massacrer des

La commission insiste sur le fait que, après l'assassinat de Bechir Gemayel, cette appréhension aurait dû devenir une quasi-certitude. Le chef d'état-major, le général Raphaël Ey-tan, avait lui-même déclaré publiquement qu'il pouvait lire . dans le regard . des phalangistes leur désir de - vengeance - au lendemain de la mort de leur chef.

### L'indifférence de M. Begin

Les remarques faites à propos de la responsabilité de M. Begin, en tant que premier ministre, résument sur bien des points l'analyse dévelop-Evoquant la réunion du conseil des ministres du jeudi 16 septembre, au cours de laquelle a été approuvée l'entrée des phalangistes dans les camps (l'opération avait déjà commencé), la commission déclare : « Ni au cours de cette réunion ni après, le premier ministre n'a fait une quelconque objection au sujet (de cette décision).» Il n'a pas non plus réagi aux observations du vicepremier ministre, M. David Levy, qui contenzient une mise en garde contre le danger de l'intervention des phalanges dans les camps. Lors de sa déposition devant la commission, en novembre, M. Regin a déclaré: « Personne ne pouvait imagisergient commises. - Les commissaires reprochent vivement à M. Begin de leur avoir dit cela ; ils rappel- plicitement sur ce point, considèrent

lent que, dans la nuit du 14 au 15 septembre, M. Begin a déclaré au chef d'état-major que l'entrée des troupes israéliennes à Beyrouth-Ouest avait pour but - de protéger les musulmans de la vengeance des phalangistes -, après la mort de Bechir Gemayel

La commission, malgré cette contradiction, reconnaît au premier ministre une part d'excuse dans la mesure où, juste avant le massacre. e ministre de la défense et le chef d'état-major avaient adressé à son bureau des «rapports édulcorés» sur la situation à Beyrouth, afin de le rassurer. Mais cela n'empêche pas la commission de porter l'accusation suivante : - Pendant les deux jours qui ont suivi l'entrée des phalangistes dans les camps, le premier ministre n'a manifesté absolument aucun intérêt pour cette opération. - Dénonçant son - indifférence ., le rapport conclut : - On peut supposer que, si le premier mi-nistre s'était montré plus attentif, cela aurait incité le chef d'étatmajor et le ministre de la défense à prendre les mesures appropriées pour écarter un danger prévisible.

### La responsabilité de M. Sharon

Comme pour M. Begin, la com-mission estime que M. Sharon ne peut se réfugier derrière le fait qu'il a été, lui aussi, mal informé, même s'il est indubitable que le Mossad et les services de renseignement de l'armée, avant et après le début du massacre, n'out pas transmis toutes les informations qu'ils détenaient, la commission note : - A notre avis, il est impossible de justifier, de la part du ministre de la défense, l'ignorance du danger. » Elle juge « manifestement troublante » l'attitude de M. Sharon, qui n'a pas estimé nécessaire de faire savoir au premier ministre pendant deux jours sa décision de laisser entrer les phalangistes dans les camps.

M. Begin ne l'a appris que le 16 septembre, alors que les pre-mières victimes étaient déjà tombées dans les camps. Il s'agit d'une allusion à la réputation bien établie de M. Sharon de prendre souvent des initiatives importantes sans en core moins au reste du gouverne-

De surcroît, la commission affirme que M. Sharon - porte la responsabilité de n'avoir pas donné les ordres appropriés pour que soient réduits les riques que comportait l'intervention des phalangistes -De telles précautions auraient di être la - condition du feu vert accordé à l'opération ., estiment les auteurs du rapport, qui, cependant, laissent entendre qu'il n'existait pas vraiment de précautions efficaces De toute évidence, les membres de la commission, sans se prononcer exque le déploiement des phalangistes dans les camps est a priori condam-

Enfin, le rapport résume ainsi, et de manière abrupte, son opinion envers M. Sharon : - Ces erreurs signifient que le ministre de la défence n'a pas rempli son devoir. • L'insi-tance sur le rôle prépondérant que M. Sharon a dans cette affaire explique la rigueur de la recommandation des enquêteurs : la démission.

La commission considère que le cas du chef d'état-major, le général Eyian, est très voisin de celui de M. Sharon, puisqu'ils ont tous deux conçu l'operation, avec toutefois comme circonstances atténuantes pour le général Eytan, qu'il est le su-bordonné de M. Sharon. Mais la commission attribue aussi au général Evian les circonstances aggraaprès avoir rencontré l'état-major phalangiste à Beyrouth, le 17 septembre, dans l'après-midi, la poursuite de l'opération alors que celle-ci venait d'être interrompue par le gé-néral Amir Drori. Ce dernier, en eflet, a indiqué au général Eytan que les phalangistes avaient dépassé les limites - Mais le général Eytan a fait la sourde oreille, et à même ordonné que les tracteurs de l'armée soient fournis aux phalangistes qui déclaraient en avoir besoin pour la destruction des habitations construites - illégalement - scion eux, dans les camps.

La commission reproche au chef des services de renseignement de l'armée, le général Yehoshoua Saguy, d'être resté - totalement inac- avant et pendant le massacre. et d'avoir pratiquement cessé d'assumer sa fonction d'informateur, no-tamment en s'abstenant délibérément de faire connaître ses - réserves - devant le conseil des ministres. L'explication de cette - réserve - devant le conseil des ministres. L'explication de cette · bouderie - est l'une des révéla-tions de ce rapport : les dirigeants du service concurrent, le Mossad étaient depuis longtemps de chauds partisans d'une étroite collaboration lienne et les phalangistes, tandis que le général Saguy était tout à fait op-posé à cette politique. Ayant été pour cela plusieurs fois critiqué par le Mossad et certains membres de l'état-major, voire par le ministre de la défense lui-même, il a avoué n'avoir plus voulu aller à contrecourant. C'est, d'une certaine façon, un manque de courage que la commission lui reproche, car elle estime que le général Saguy aurait pu contribuer à remettre en question la dra-matique opération dans les camps de Sabra et de Chatila. – F. C.

(1) Le chel d'état-major avait du donner sa démission et plusieurs offi-ciers supérieurs avaient été mutés.

(2) C'est une des révélations de ce rapport : le Mossad (institut pour le renseignement et les projets spéciaux) était chargé de la - liaison - entre le parti phalangiste et le gouvernement israé-lien.

### Sur les toits du « P.C. avancé »

Jérusalem. — Il est 18 heures, le jeudi 16 septembre 1982. Les premiers groupes de milicie trer dans les camps de Chatila et de Sabra. Leur chef, Elie Hobeika, sa tient sur le toit d'un grand immeuble qui est situé à 200 mètres des limites du camp de Chatila et le domine de toute sa hauteur. Il s'agit du bâtiment qui a été choisi la veille par l'état-major israélien pour servir de « P.C. avancé », afin de diriger l'invasion de Beyrouth-Ouest décidée aussitôt annès l'assessinat de Béchir Gemayel. De cet endroit, le chef d'état-major et le ministre de la défense ont supervisé l'avance at le déploiement des troupes israéliennes, et c'est de là qu'ils ont téléphoné à plusieurs reprises à M. Begin pour le tenir au courant

La présence du chef phalan-giste dans cet immeuble montre tion des Israéliens, qui, comme le souligne le rapport de la commis sion d'anquêta, ont voulu qu'il soit bien entendu que les milie phalangistes ne pourraient agir que sous l'autorité israélienne. Entouré d'officiers israéliens, et notamment du général Amos Yaron, responsable du secteur de Beyrouth, Elie Hobeika, assisté de quelques-uns de ses adjoints, va rester toute la nuit dans ce P.C.

A 8 heures, un officier des renseignements israéliens s'inquiète de savoir ce qui se passe dans les camps et veut faire le point. Il apprend alors qu'un agent de liaison adjoint d'Elie Hobeika vient d'entrer en communication par radio avec un des miliciens se trouvant dans les camps. Ce dernier in-

De notre correspondant forme son supérieur qu'il a cap-

turé quarante-cinq personnes. Se référant au témoignage de l'officier israélien, le rapport de la commission Kahane relate ainsi la conversation : « Cet homme [le milicien] a demandé ce qu'il de vait faire de ces gens, et l'agent de liaison [phalangiste] a ré-pondu : « Que la volonté de Dieu soit faite s. ou quelque chose

Au même moment, un autre officier israélien, le lieutenant Ellul, qui se trouve lui aussi sur le toit du P.C., surprend à son tour une communication sur le réseau radio des phalangistes. Un mem-bre du commando demande à Elie Hobeika ce qu'il doit faire de cinquante femmes et enfants qu'il détient. Voici sur ce point le récit contanu dans le rapport de la commission:

« La réponse d'Elia Hobeika au micro a été la suivante : « Que ce soit la demière fois qu'on me pose une pareille question. Vous savez exactement ca qu'il faut faire », et alors des rités gras ont éclaté parmi tous les phalengistes qui étaient sur le toit. Le lieutenant Ellul a compris qu'il s'agissait du maurtre des femmes et des enfants... >

Ces propos ont été immédiatement traduits au général Yaron. et c'est l'un des reproches de la commission à son encontre : il n'en a pas tenu compte.

Quelques étages en dessous, un phalangiste fait imuption dans la cantine du P.C. à l'heure du diner et déclare à ses amis et aux Israéliens attablés que, délà,

« près de trois cents personnes ont été tuées dans les camps et, parmi elles, des civils ». La commission précise : « Ces mots ont été entendus par de nombreux officiers israéliens, et parmi eux le général Yaron. » A 20 h 40, toujours dans ce

même bâtiment, un officier des renseignements israélien procède à un « briefing » pour résumer, devant le général Yaron et son entourage, la situation dans les camps : e ... D'une part, il semble qu'il n'y a pas de terroristes, la camp de Sabra est vide. D'autre part, ils (las phalangistes) ont re-groupé des femmes, des enfants et aussi, paraît-il, des vieillards, ne sachant pas trop bien ce qu'il vont en faire... »

Ces extraits ne représentent que deux pages sur cent vingt dans le rapport de la commissi Mais il sont suffisamment élo-quents. Ces déclarations ont été faites durant les toutes premières heures de l'opération, le jeud soir, et ce n'est que la samedi matin que les Israéliens feront évacuer les phalangistes. S'il s'est averé qu'il n'y avait pas de e terroristes » dans les camps dès le début de l'opération, pourquoi s'est-elle poursuivie si long-temps alors qu'elle n'avait pour objet, selon l'état-major et le ministère de la défense, que de déloger les combattants et de découvrir des caches d'armes ?

Les membres de la commission se sont posé la question sans v repondre très exactement, si ce n'est par la severité de leurs « recommandations \*. en particulier à l'égard du ministre de la défense et du chef d'état-mainr

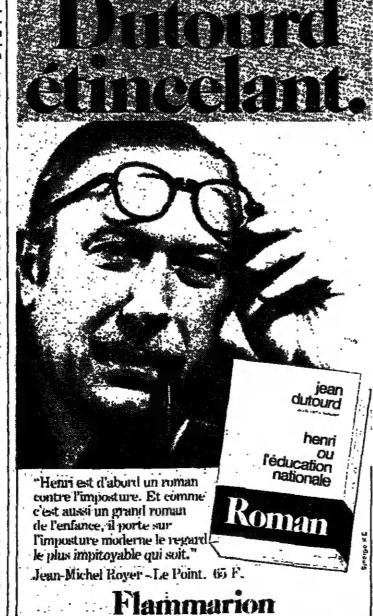

20

400

- P

1.00

1000

or organie

THE THE PARTY

-

### **PROCHE-ORIENT**

Les conclusions de la commission d'enquête sur les massacres de Chabra et de Chatila

### **WASHINGTON:** « une affaire interne »

Washington. - M. Sharon doit donner sa démission : c'est l'avis de M. Julius Berman, président de la

Conférence des présidents des grandes organisations juives américaines. Avis partage par plusieurs membres du Congrès qui rendent hommage, eux aussi, à la démocratie israélienne. Mais, du côté gouvernemental, le silence est de règle : on ne veul pas commenter cette affaire interne -, selon l'expression de M. Reagan.

Les dirigeants américains ont deux soucis : le premier est de ne pas aggraver la tension entre Washington et Jérusalem, qui a atteint un degré sans précédent. Elle s'est même traduite à six reprises par des incidents à Beyrouth entre « marines » et soldats israéliens. Le deuxième souci des Etats-Unis est de ne pas provoquer un sursaut nationaliste à Jérusalem que M. Begin exploiterait immédiatement. Déjà l'hypothèse d'élections anticipées est accueillie avec inquiétude : n'auraient-elles pas pour effet de retarder encore une solution au Liban?

Dans l'administration Reagan. personne ne pleure sur le sort de M. Sharon. On le considère depuis des mois comme un obstacle aux propositions de paix américaines. Il est soupçonné par le Pentagone d'avoir provoqué certains des inci-dents de Beyrouth pour discréditer la force multinationale. La manière onverte, dont le ministre israélien de la défense s'en est pris récemment aux Etats-Unis et son clin d'œil à Moscou n'ont pas contribué à améliorer son image.

Cela dit, Washington ne pense pas qu'un départ de M. Sharon suffirait à améliorer ses relations avec Jérusalem ou à débloquer les négociations. Les divergences entre les deux capitales vont bien au-delà du

ram a écrit mardi que le rapport Ka-hane « ne lave pas les mains » des

dirigeants israéliens, mais ajoute

· une nouvelle page noire à l'his-toire moderne d'Israël ». Selon le

servir de cette situation à leur avan-

tage qu lieu de rester indissérents

A LONDRES, les journaux de

comme ils l'ont fait lors du massa-

ce mercredi expriment, dans leur en-

semble, l'idée que les conclusions de

la commission sont - la preuve qu'Israël est une démocratie ».

Dans aucun pays du Proche-

Orient, et dans peu de pays ailleurs dans le monde, une enquête judi-

ciaire de ce type pourrait avoir été menée. Quand il s'agit d'examen de

conscience, le peuple juif n'a besoin

Les forces iranjennes ont encore

libéré cinquante kilomètres carrés

de territoire occupé par les Irakiens, a annoncé l'agence de presse ira-nienne mardi 8 février. Citant un

communiqué militaire, elle précise

que trois cents kilomètres carrés ont

ainsi été libérés depuis l'offensive

déclenchée dimanche soir dans le

secteur de Fakeh, au sud de l'Iran.

Cette offensive, la plus importante depuis le début de la guerre en

1980, selon Téhéran, « se poursui-vra jusqu'à la chute de Saddam Hussein » (président de l'Irak), a

déclaré l'hodjatoleslam Rassandjani,

Toutefois, le général irakien Hi-

cham al Fakhri, rentre du front, a

déclaré à la presse à Bagdad que le 4 corps d'armée avait repoussé deux

attaques lundi et que les Iraniens étaient repassés à l'offensive mardi

vers midi le long d'un front de 30 à

40 kilomètres à l'est d'Amara. Il a

affirmé que les forces iranjennes

n'avaient pas pénétré en territoire

irakien. - Je pense, a-t-il dit, que la

bataille va durer quatre ou cinq jours et qu'elle sera meurtrière

ASSOCIATION

**PRO LINGUA** 

SÉJOURS LINGUISTIQUES

11-18 ans

Angleterre, Allemagne ch 27 mars au 10 avril

et du 3 au 16 avril. ACCUEIL EN FAMILLE

et programme complet d'activités pendant la semaine : Cours de langue, excursions et

Encadrement permanent

**PRO LINGUA** 

39, rue de Trévise, 75009 Paris

Téléphone : 246-34-11

Documentation et renseignements

pour les deux côtés. .

président du parlement iranien.

à la fois sur le Liban et sur la Cisjor-

M. Reagan a pensé qu'il fallait d'abord négocier le départ des troupes étrangères du Liban pour discuter de l'avenir de la Cisjordanie, A-t-il eu tort de lier publique-ment ces deux discussions, faisant dépendre l'une de l'autre? M. Henry Kissinger l'affirmait mardi au cours d'une émission de télévision. Il est urgent, selon lui, de

séparer les deux choses. Le président Reagan a le sentiment de s'être fait pièger par les Israéliens. D'où sa mauvaise humeur. A trois reprises, ces derniers jours, il critiquait l'État hébreu qui est maintenant, selon lui, « techniquement dans la position d'une force d'occu-

### Les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés

Par coïncidence, les conclusions de l'enquête israélienne ont été publices le même jour qu'un volun neux rapport sur les droits de l'homme dans le monde, établi par le département d'Etat, dans lequel la situation dans les territoires occupés est décrite assez sévèrement. Ce rapport annuel doit permettre au Congrès de connaître la situation interne de cent soixante-deux pays pour établir les montants de l'assistance économique et militaire américaine à un certain nombre d'entre-

Le chapitre sur Israël comporte vingt pages. Il s'agit en fait de deux chanitres distincts en raison de la . nette différence o qui existe entre l'Etat hébreu lui-même et les terriministre de la défense. Elles portent toires qu'il occupe depuis la guerre

Times juge que M. Begin devrait maintenant « chercher auprès de

l'électorat un nouveau mandat (...).

un rejet de la politique suivie par

MM. Begin et Sharon pouvant ou

• En Allemagne fédérale, la Suddeutsche Zeitung (Munich)

écrit que - la demande de retrait de

M. Sharon doit être comprise

comme une mise en cause de la ca-

pacité de M. Begin à gouverner. Ce qui devait déboucher sur une écla-

tante victoire (l'invasion du Liban)

se solde donc finalement par une

défaite politique, même si en même temps triomphe la force morale en Israël ».

A Washington, M. Alan Rom-berg, porte-parole du département

d'État, a refusé de commenter la

dernière offensive iranienne, mais a

souligné que les États-Unis soutien-

nent l'intégrité territoriale de l'Irak

comme de l'Iran et s'est prononcé en

faveur d'un « règlement pacifique ».

La poursuite de la guerre consti-

tue une menace grave pour la sécu-rité et la stabilité de la région -, a-

t-il ajouté, avant de réaffirmer que

les Etats-Unis observent une

stricte neutralité - et continueron

à refuser des armes aux deux belli-

CONFIRMATION A TÉHÉRAN

DE L'ARRESTATION DU SE-

CRÉTAIRE GÉNÉRAL DU P.C.

Un porte-parole du procureur ré-volutionnaire de Tébéran, dans une

communication téléphonique avec le

bureau de l'agence Reuter à Lon-

dres, a confirmé l'arrestation samedi

dernier, du secrétaire général du parti communiste Toudeh ainsi que

de plusieurs membres du comité

On apprend d'autre part, de source sûre, que parmi les personna-lités détenues figurent MM. Beha-zine et Tabari. Ce dernier, membre

du bureau politique, est sarnonumé « l'Encyclopédie ». Philosophe, his-

torien et poète entre autres, il est

considéré comme étant l'idéologue

du parti. Victime de trois infarctus,

ses jours seraient en danger. M. Be-

hazine dirige une formation fanto-matique, le Parti de l'union démo-

cratique, proche du Toudeh. Il avait fondé, sous la monarchie qui l'avait

incarcéré, l'Union des écrivains ira-

niens. Romancier de renom, il a tra-

duit en persan des classiques de la

littérature française, notamment des

œuvres de Victor Hugo, Romain

Rolland et Anatole France.

central (le Monde du 8 février).

gérants. (A.F.P., A.P., Reuter.)

vrir la voie à une ère nouvelle au

Dans la presse étrangère

AU CAIRE, l'officieux Al Ah
de recevoir de leçon de personne .

de recevoir de leçon de personne .

écrit le Daily Mail. Le Financial

écrit le Daily Mail. Le Financial

La guerre du Golfe

Les États-Unis appellent à un « règlement pacifique »

De notre correspondant de 1967. D'un côté ce ne sont que louanges pour une démocratie quasi exemplaire. De l'autre, la description d'un régime militaire.

Le département d'Etat estime qu'en 1982 les relations avec les Palestiniers dans les territoires occupés « se sont tendues, et les pro-blèmes des droits de l'homme exacerbés, suite à la politique gouvernementale de renjorcement, d'expansion et de développement des co-lonies juives ». l'invasion du Liban est également évoquée, ainsi que les massacres de Sabra et de Chatila, mais de manière très restreinte : · Selon les déclarations des survivants et d'autres témoins proches de la scène, le massocre fut perpétré par des phalangistes libanais et des éléments de la milice Haddad (1) qui avaient été autorisés à entrer dans les camps par les forces ar-mées israéliennes. »

Le département d'Etat évalue à cinq mille quatre cents le nombre des Palestiniens et Libanais détenus depuis l'occupation du Sud-Liban, S'y ajouteraient trois cents Syriens, les seuls à jouir du statut de prison-niers de guerre. « A la fin de 1982, souligne le rapport, le gouvernement israélien n'a pas rendu publique une liste complète ou partielle des détenus, il n'a pas permis aux parents d'entrer en contact avec eux et, tout en autorisant la Croix-Rouge d'accéder à la plupart des prisonniers, il a apparemment maintenu certains au secret. Les recours légaux sont d'autre part « extrémement li-mités ». Si Jérusalem-Est et le pla-teau du Golan sont soumis aux lois israéliennes, il n'en est pas de même pour la Cisjordanie et Gaza qui ont un gouvernement militaire. Dans ces territoires, • aucun changement important - n'est prévu en 1983 par le département d'État. - L'absence de progrès notables dans le processus

de paix, la confrontation entre les bitants et les autorités d'occupation, resteront probablement as même niveau qu'au cours des an nées précédentes. Il est probable qu'Israel continue ses efforts pour (...) acquérir des terres à coloniser encourager le développement de la population dans les colonies exis-

Le département d'Etat cite abondamment des plaintes d'habitants arabes et des rapports de diverses organisations humanitaires, dont Amnesty International, sur les arrestations arbitraires, les interrogatoires de suspects, les violations de domi-ciles, les fermetures d'universités... Par une absence de commentaire, il semble plus d'une fois les reprendre à son compte. Cela ne l'empéche pas de constater plusieurs points positifs dans les territoires occupés comme le respect de la liberté religieuse, la progression du niveau de vie et la scolarisation des filles.

Israël reste ca tête des pays auxquels l'administration Reagan veut fournir une assistance pendant l'an-née budgétaire 1984. Dans un rapport distinct présenté au Congrès, l'Etat hébreu se voit allouer 2 485 millions de dollars, la même somme qu'en 1983. Plus de 68 % consisteraient en aide militaire sons différentes formes. L'Egypte reste en deuxième position avec 2050 millions de dollars. Si le Congrès approuve ces sommes, l'en-semble du Proche-Orient recevrait 61 % du total de l'aide militaire américaine à l'étranger.

ROBERT SOLE

(1) Dans son rapport publié le 8 fé-vrier, la commission Kahane disculpe les milions du commandant Haddad et écrit : « Nous n'avons trouvé aucun confirmation sur la participation des milices de Saad Haddad. Aucum force sous son autorité n'a pris part au mas

Dans la presse française

« Il ne suffit pas de mettre en cause la seule responsabilité per-sonneile d'hommes tels que MM. Begin et Sharon, bien que cette responsabilité soit érratagne C'est leur politique agressive qui doit être condamnée, et à laquelle il faut imposer un terme. Il est encore trop tôt pour sa-voir ce que seront, en Israël même.

les répercussions des conclusions de la commission d'enquête. Mais il est urgent de renforcer à Beyrouth le contingent français qui a pour mission, avec les autres éléments de la force multinationale, de protéger les populations libanaise et palesti-

» Et il serait grand temps de constituer, sous l'égide de l'ONU, une force internationale chargée de faire appliquer enfin les résolutions du Conseil de sécurité, afin que le Liban puisse retrouver la (YVES MOREAU.) pair -

LE MATIN: Malaise

 Qui va nier que ce sursaut mo-l (...) constitue le plus formidable plaidoyer en faveur du régime qu'il s'est donné? Cela n'efface pas le crime. Et un lourd malaise subsiste. Malaise de voir la commis-sion d'enquête observer le silence sur les auteurs directs – phalan-gistes – du massacre. Malaise de constater le mutisme satisfait des officiels libanais. Malaise de voir ainsi flétrir l'abominable «excès» de Sabra et Chatila, sans que l'ins-tance judiciaire se soit habilitée à Interroger la politique qui y a conduit, la guerre menée au Liban en jouant les uns contre les autres, la faveur accordée sans retenue aux adversaires armés de soute présence civile des réfugiés palestiniens.

 Malaise aussi parce que, dans ce triomphe de la démocratie, perce une arrogance hautaine à l'égard de ceux qui n'osent même pas s'autori-ser l'honneur de dire la vérité. (JEAN-LOUIS PENINOU.)

LE QUOTIDIEN DE PARIS L'actif moral

« L'avenir politique de Menahem Begin est peut-être incertain, mais l'honneur d'Israël est sauf. La jour-née d'hier est en effet à inscrire à l'actif moral de l'Etat hébreu. Connaît-on beaucoup de nations où le chef du gouvernement et plu-sieurs de ses ministres puissent être ainsi incriminés par une instance qu'ils auraient eux-mêmes nommée ? Connait-on beaucoup de pays hormis quelques rares Etais occi-dentaux – où l'on mettrait une si scrupuleuse honnèteté à établir les responsabilités même indirectes pour un acte certes terrible, mais qui n'est malheureusement ni le premier ni le dernièr de l'histoire de l'humanité? »

(PIERRE BEYLAU.)

LIBERATION: Un miroir « On a envie d'écrire que la démocratie commence avec ce genre de rapport dont la fonction principale consiste un jour à prendre un meroir et à le mettre face à des hommes qui assument des responsabilités d'une

L'HUMANITÉ: Politique agres-sive manière pour le moins « singu-lière ». - De ce point de vue, le rappor

des trois sages prouve que nos dé-mocraties occidentales si promptes à se satisfaire de leurs insuffibryont de démocratie. Et la route est encore à parcourir : elle est de-

· Qu'on s'imagine un instant ce que serait le procès de Klaus Barbie en 1983 ou en 1984 el un tel rappoi sur la collaboration avait existé en 1945 ou en 1946 : c'est tout le cli mat politique qui en aurail été transformé. L'affaire Barbie ne se-rait pas aujourd'hui ce qu'elle ris-que de devenir à tous moments. » (SERGE JULY.)

### **EUROPE**

Pologne

### M. Walesa va être interrogé dans le cadre de l'instruction ouverte contre le KOR

M. Walesa a reçu mardi 8 février une seconde convocation à se présen-ter jeudi au bureau du procureur militaire général à Varsovie. Contraire-ment à la première qu'il avait refusée pour vice de forme (le Monde du 9 février), celle-ci est signée par le contre-amiral Henryk Wojcieszek, adjoint du procureur Wojcieszek, adjoint du procureur militaire, et précise l'affaire pour laquelle il est appelé à fournir un té-

Il s'agit de l'instruction ouverte au début du mois de septembre dernier contre quatre des animateurs du comité d'auto défense sociale di comité d'auto defense sociale (KOR). Les autorités avaient, à plusieurs reprises, fait savoir que cette instruccion aurait dû être terminée à la fin de janvier. Il apparaît maintenant que l'accusation a quelques difficultés, et pour cause, à bêtir son donier. Le témoiguage demandé aujourd'hui à M. Walesa semble avoir rour but d'accréditer semble avoir pour but d'accréditer la thèse de la manipulation de syndicat par les militants du KOR dans des buts subversifs. Il est peu probable que M. Walesa accepte de se prêter à ce jeu. - Je ne crains rien, Je

reste déterminé », a-t-il déclaré mardi à l'A.F.P. en laissant entendre qu'il pourrait profiter de cette occasion pour prendre des contacts à Varsovie, notamment avec des représentants de l'épiscopat.

Deux officiers de l'armée polonaise, âgés de vingt-cinq et trente ans, ont d'autre part demandé mardi l'asile politique en Suède. Les deux hommes, dont l'identité et le grade n'ont pas été révélés, s'étaient em-parés d'un bélicoptère M-12, de fa-brication soviétique, pour quitter la Pologne à partir de la région de Gdansk et se poser sur l'île de Tar-noe au large du port de Karlhsamn.

A Paris enfin, le collectif radiophonique de soutien à Solidar-nosc (1) vient d'appeler les anima-teurs des radios libres françaises à signer une pétition en faveur des responsables de Radio-Solidaraose dont le procès est en cours à Varso-

(1) 14, rue de Nantenil, 75015 Paris.

### A TRAVERS LE MONDE

Chili DÉMISSION DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRAN-GÈRES. - M. René Rojas, ministre des affaires étrangères, a remis sa démission, a amoncé un porte-parole du gouvernement, lundi 7 février. M. Rojas sera remplacé par M. Miguel Alex Schweitzer Walter, ambassadeur à Londres, a-t-il ajouté. M. Rojas a occupé ses fonctions pendant trois ans. - (Reuter.)

Guatemala • UN RESSORTISSANT AMÉ-

RICAIN, M. Michael Glenn Ernest, et une Espagnole, M. Magdalena Monteverde Ascanio. arrêtés le 11 janvier, ont été li-bérés mardi 8 février par les autorités qui n'ont pu faire la preuve (A.F.P.)

Hongrie

• LES «UNIVERSITÉS VO-LANTES » hongroises ont repris leurs cours lundi 7 février, à Budapest, après une interruption de quatre mois. Des cenvres peu connues d'Istvan Bibo, ministre hongrois, en 1956, dans un des

gouvernements d'Imre Nagy, figurent au programme de ces cours non officiels donnés dans l'appartement d'un historien, M. Sandor Szilagyi. Les derniers cours, interrompus en octobre 1982, portaient sur la minorité hongroise de Transylvanie (Roumanie). D'autre part, la boutique Samizdat de M. Laszlo Rajk (expulsé récemment de son appartement du centre) a repris ses activités dans la banlieue de la capitale. — (A.F.P.)

### Nouvelle-Zélande

M. DAVID LANGE, CHEF DE L'OPPOSITION TRAVAIL-LISTE. - M. Devid Lange, un avocat de quarante ans, a été étu, le 3 février, à le tête du Labour. démissionnaire. M. Lange, qui a battu son rival, M. Russell Mar shall, était vice président du parti depuis 1980.

Tunisie

INTENSIFICATION DE LA COOPERATION TUNISO-ALGERIENNE M. Mohamed Mzali, premier ministre tunisien, et son homologue algérien, M. Abdelghani, ont procédé mardi 8 février à la commémoration du bombardement du village de Sakier-Sidi-Youssef, en 1958, par l'aviation française. Ils out inauguré plusieurs projets écono-miques et souligné « l'impulsion » que cette rencontre donnera à la coopération bilatérale. En outre, M. Mzali a annoncé que le président Chadh Bendje-did fera une visite officielle en Tunisie - dans les prochains mois ». ~ (A.F.P.)

Turquie

LES PURGES DANS L'UNI-VERSITÉ. - Dix enseignants ont été exclus le mardi 8 février de l'université, ce qui porte à quinze le nombre des réen une semaine (le Monde du 8 février). Il s'agit de quatre en-seignants de la faculté des sciences politiques d'Ankara (MM. Boratav, Tuncay, Geray et Savei, président du centre des droits de l'homme de cette laculté), des professeurs Erocak et Guven de la faculté de médecine d'Ankara, de MM. Tanor, Serozan et Tanill de la faculté de droit d'Istanbul, tous connus pour leurs idées progressistes. M. Ka-rahan, sympathisant de l'Islam fondamentaliste, a également été

### révoqué. - (Corresp.) r Séminaire 🖘 PREMIERS PAS **EN BASIC**

3 JOURS 21, 22 of 23 FEVRIER

Premières notions et concepts du BASIC Travaux pratiques sur micro-crdinateur

Renseignements et inscriptions : F.D.S. 10, rue Henri Pape - 75013 Paris

# Revue d'études

### **JEAN GENET** Quatre heures à Chatila



Entretien avec Khaled Al-Hassan YOUAKIM MOUBARAC : La question de Jérusalem (2) DOSSIER

LES MASSACRES DE SABRA ET CHATILA LAYLA SHAHID BARRADA: Chronologie et témoignages ROGER NAB'AA : Du bon usage des bains de sang CHRONOLOGIE .

JEAN-FRANÇOIS LEGRAIN: La guerre israélo-palestinienne (2)

272 pages, 40 F Abonnement 1 an (quatre numéros), 120 F.

Étudiants (sur justificatif), 90 F. Règlement au nom des Éditions de Minuit (CCP Paris 180,43 T)

Revue trimestrielle publiée par l'Institut des Études palestiniennes Diffusion: Les Éditions de Minuit : 7, rue Bernard-Palissy - 75006 Paris

gode a du mi

4.00

of Section

- 7 1

200

1994 Fay

- 17 g

Nouvelle-Zélary

表演 😘

Tistudie

EUROPE

### LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EN R.F.A.

### La pâte a du mai à lever

De notre correspondant

dérouleront des élections qui, selon M. Franz Josef Strauss, « détermineront le destin de la R.F.A. jusqu'à la sîn de ce siècle ». Une décision aussi grave devrait agiter les esprits. Or, en apparence du moins, il n'en est rien. Les partis politiques ont tenu leurs ultimes assises ces derniers temps, mais la pâte électorale ne semble pas lever. Soit que les jeux soient déjà faits - le dernier soudage commandé à l'institut Emnid par Der Spiegel donne la majorité absolue des sièges à la C.D.U., - soit que la saison ne se prête-pas aux manifestations extérieures (à l'exception du carnaval):

Toujours est-il que la campagne électorale allemande ne se voit pas à l'œil nu. La télévision a bien commencé à diffuser des spots publicitaires (on en était lundi soir au N.P.D., parti néo-nazi), mais, la non plus, le courant ne passe pas.

Les Allemands de l'Ouest ont de la vie politique une image paisible et rassurante. Le chancelier Kohl ne suscite sans doute pas l'enthou-siasme, mais il se fait à son rôle, et sa bonhomie ronronnante finit par donner l'impression qu'il y était prédestiné. Le parti libéral, lui, donne le semiment de ce qu'il est : un parti qui lutte pour sa survie électorale et qui a changé de partenaire au gouvernement plus par tactique que par vocation. Qu'il obtienne moins de 5 % des voix, les portes du Bundestag se referment devant lui. S'il franchit cet obstacle, ce ne serz que de justesse, et son groupe parlementaire sera en tout état de cause réduit de moitié. L'opposition sociale-démocrate fait bonne figure... d'opposition. Elle a retrouvé son unité, pour l'instant du moins, et son candidat à la Chancellerie, M. Hans-Jochen Vogel, sans avoir la carrure de M. Helmut Schmidt ni l'aplomb placide de M. Helmut

Kohl, sait se faire respecter. Ce qui manque à la campagne électorale pour répondre à l'idée thèmes nettement tranchés et du mordant. La converture d'un dernier

Bonn. - Dans moins d'un mois se numéro du Spiegel sur la « campa gne des fusées » est déjà dépassée. Le problème de l'armement additionnel (Nachrüstung) en engins atomiques reste entier. Mais ni le gouvernement, qui se réclame à ce propos d'Helmut Schmidt, ni l'opposition, qui ne veut pas s'y montrer totalement infidèle, ne s'y accrochent avec vigueur. Peut-être parce que la question paraît trop technique à l'électorat, peut-être aussi parce que son importance déborde de beaucoup l'enjeu électoral classi-

> Depuis le week-end dernier, la question majeure est de savoir si l'industrie a mis ou non, dans les commandes qu'elle passait, une clause de révocation en cas de victoire socialiste, et, si oui, si elle en avait le droit: Pour le chancelier Kohl, décisions économiques et décisions politiques se chevauchent étroitement, et il n'y a pas lieu de s'offusquer de la réserve du patronat qui ne peut investir que - dans un climat favorable à l'investissement . autrement dit, sans un gouvernement dirigé par la C.D.U. Pour la centrale ouvrière unifiée, le D.G.B., l'industrie exerce par cette préférence avouée et la conduite qu'elle détermine - une pression proche du chantage », 'électeur étant supposé se décider dans une neutralité abstraite.

L'argumentation politique se perd bien souvent dans les nuées d'une polémique sans objet. On ne se bat plus pour ou contre une politique, mais pour ou contre des concepts. Le combat préélectoral prend alors des dimensions mythologiques. Et l'invective a vite fait de combler le vide dialectique. C'est ainsi que M. Franz Josef Strauss a pu déclarer à Munich, au congrès de son parti, la C.S.U., qu'il ne pourrait plus jamais laisser les leviers de commande à ces « as de la supercherte », à ces » acrobates de la ba-

ALAIN CLÉMENT.

PORTE/GOUD

### L'inconnue des petits partis

(Suite de la première page.)

Le dernier sondage, réalisé par l'Institut EMNID et publié par Der Spiegel le 7 février, remet en cause ce achéma en donnant aux chrétiens-democrates, avec 49 % des intentions de vote, la majorité absolue des mandata, face au S.P.D. (42 %) et aux Verts (5 %), mais sans les libéraux, qui n'arrivent qu'à 4 %.

Tout pronostic est en réalité difficile, le sort des « verts » et des libéraux se jouant sur 1 ou 2 % des voix, ce qui correspond à peu près à la marge d'erreur que s'autorisent les institute sur de tels sondages. On peut d'ailleurs se demander si ces cation est autorisée jusque dans les demiers jours précédant le scrutin n'auront pas elles-mêmes une influence sur le vote. On ne cache pas, au parti libéral par exemple, une cer-taine inquiétude à ce sujet

Un nombre important des personnes interrogées déclarent, en outre, n'avoir pas arrêté leur opinion. Enfin, cas études ne disent rien du niveau de participation. Or l'expérience montre en R.F.A. que, plus il ast élevé, plus il favorise les grands partis au détriment des autres.

En dépit de toutes ces réserves quelques observations s'imposent à propos de ces sondages. La premièra, c'est que par comparaison avec la période antérieure au changement de gouvernement (le 1º octobre). la C.D.U.-C.S.U. a enregistré un net recul : elle avait avent cette date à elle seule la sympathie de plus de 50 % de l'électorat ; elle ne l'a pas retrouvée depuis. Le S.P.D., en revanche, a opéré un spectaculaire rétablissement, puisqu'il est passé d'un plancher de 32 % en septembre à des scores qui varient entre 41 % et 43,5 %.

Le deuxième enseignement sûr des sondages, c'est que les scores recueillis par les deux « constella tions » (chrétiens-démocrates et libéraux, d'une part, S.P.D. et « verts », d'autre part) restant relativernent stables depuis quelques semaines, l'un autour de 52-53 % des intentions de vote, l'autre autour de 47-48 %. Les déplacements se font à l'intérieur de chacun de ces deux blocs selon la principe des vases communicants : ce que perd le parti libéral, la C.D.U.-C.S.U. le gagne et inversement; ce que perdent les « verts », le S.P.D. le gagne, et in-

Les cas de figure possibles après le 6 mars sont les suivants :

 Deux partie sont représentés au Bundestag.

Dans ce cas, M. Helmut Kohl a toutes les chances de conserver la chancellerie. Il est peu vraisemblable C.D.U.-C.S.U. Dans cette hypothèse,

qui irait le ministère des affaires appuis alternativement sur sa gauche étrangères laissé vacant par et sur sa droite. On est apparemment démocrata a pu éviter jusqu'à présent que cette question, véritable pomme de discorde en son sein, ne soit publiquement posée.

 Quetre partis som représentés au Bundestag.

L'avance de l'actuelle coalition dans les sondages permet de prévoir sa victoire dans une telle hypothèse. Non seulement M. Kohl conserversit, en ce cas, la chancellerie, mais M. Genscher, en dépit de l'affaiblissement considérable du F.D.P., resterait sans doute aux affaires étrangères. Une sorte de tradition s'est en effet instaurée à Bonn, selon laquelle ca poste, qui est aussi celui de vicechancelier, revient au partenaire de la coalition. Il est vraisemblable que les libéraux garderaient également l'important ministère de l'économie. Assez peu de changements interviendraient dans l'équipe dirigeante.

 Trois partis sont représentés au Bundestag.

Si la F.D.P. reste le troisième parti en cause, la schéma est le même. avec une majorité parlementaire pour dans le cas précédent.

Toutes les interrogations sont permises en revanche si les écologistes deviennent le « troisième parti ». Les voix allant aux « verts » et aux sociaux-démocrates saront-elles au total plus numbreuses que celles al-lant à la seule C.D.U.-C.S.U. ? Les sondages fournissent des réponses contradictoires, en donnant cependant à M. Kohl de meilleures chances qu'à M. Vogel pour la chancellerie. Même si les chrétiens-démocrates n'ont pas la majorité absolue des mandets parlementaires, tout n'est pas perdu pour M. Kohl. S'il ne lui manque que quelques voix de parlementaires pour être élu à la chancellerie, il les trouvera très vraisemblablement - sous certaines conditions peut-être - dans les ranos des sociaux-démocrates qui jugeraient que gouverner contre lui serait une täche trop difficile. M. Kohl ne conserverait ainsi que grâce à leur soutien conditionnel la direction d'un gouvernement minoritaire face à une opposition sociale-démocrate très

### Une majorité tournante ?

nombre plus important de voix, les arbitres. Il est probable qu'ils donneraient laura voix au candidat Vogel. Mais toute coalition S.P.D.-Verts étant exclue, c'est un gouvernement rait formé. M. Löwenthal. un des téen effet que le S.P.D. rattrape en un nors de l'aile droite du S.P.D., estimois l'écart qui le sépare de la mait récemment qu'un tel

à qui irait la chancellerie, mais bien à rités », c'est-à-dire s'il charchait ses M. Genscher. Le camp chrétien- d'un tout autre avis dans l'entourage de M. Brandt, où l'on fait valoir que ces methodes ne sont pas dans les habitudes du parti. On est aussi très prudent quant à la viabilité d'un gouvernement S.P.D. s'appuyant sur les « verts » : « On verra i Personne ne peut dire combien de temps cela tiendrait... » Le gouvernement de M. Vogel, qui devrait également compter avec une deuxième chambre, le Bundesrat, à majorité C.D.U.-C.S.U., risquerait de jouer l'intérimaire, en attendant da nouvelles élections anticipées. Perspective assaz peu réjouissante pour le S.P.D.

De « grande coalition » rassemblant les deux grands partis, il n'est en tout cas pas question pour le moment ni chez les chrétiensdémocrates ni chez les sociaux-

Les deux grandes formations ont donc dans la campagne qu'elles mènent actuellement des objectifs différents. Pour les chrétiens-démocrates, il s'agit de conquérir le majorité abfacile avec les libéraux que sans eux. Hormis chez les fidèles de M. Strauss, on pense généralement qu'un gouvernement de coalition avec le F.D.P. a plus de chances de se maintenir durablement au pouvoir qu'un gouvernement uniquement C.D.U.-C.S.U. Il s'agit donc moins pour la C.D.U. de prendre des voix aux libéraux que de leur en laisser suffisamment. En opérant, il y a quelques semaines, une volte-face sur la question de l'emprunt sur les hauts revenus, en se démarquant ainsi du programme des libéraux, la C.D.U. a rendu un fier service au F.D.P. en lui fournissant son premier et unique ergument électoral.

La stratégie du S.P.D., qui ne peut pas gouverner seul et qui ne veut pas faire des « verts » un partenaire de coalition, a consisté, au contraire, à regagner, et si possible élargir, son électorat de 1980 aux dépens des écologistes. L'actualité internationale a, pendant quelques semaines, servi le S.P.D. en plaçant le thème des euromissiles au centre de la campagne, Près des deux tiers des Allemands font, an effet, davantage confiance aux sociaux-démocrates pour régler cette question, alors que la même proportion, à peu près, leur préfère les chrétiens-démocrates pour redresser la situation économique. Le point culminant du débat sur la question des armes atomiques semble cependant avoir été atteint, et d'autres thèmes s'imposeront qui psuvent

Les chances du S.P.D. de retrouver la chancellerie sont, an tout état de cause, assez faibles, et il n'est même pas certain qu'un succès dans

CLAIRE TRÉAN.

VIENT DE PARAITRE

Votre BMW 316:

1542,35 F par mois\* chez Zol

Avec un 1 serial final 6 916 40F couverier par le depth de gorante in clus dans le 1° versement Coût total si acquisition 104 831 87F. Tam BMW et

Chez Zol Auto, nous yous proposons la nouvelle BMW 316 boite 5 vites-

ses pour 1542,35F par mois seulement, en

location avec promesse de vente et apres acceptation du dossier par BMW Financement

"Avec un 1" versament de 13.832,80F, 59 loyars de 1542,35F Option de rachal final <u>6.916.40F cruiverte</u>

Fait divers au pays de WALT DISNEY

# **EPCOT** A TUE CENDRILLON

Le Monde

VOYAGES VERS LES 5 CONTINENTS

Cinq continents, ringt-trois pays: reportages, analyses politiques, tous les catalogues passés au crible. udresses utiles, livres de bord...

**CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX : 29 F** 

AIR AFRIQUE SUR VOLS REGULERS SUR VOLS RÉGULERS Il y a 21 Tarifs Réduits. Il y en a sûrement un pour vous. Alors, consuitez Air

> Pour decouvriri'Afrique Noire, la Compagnie Air Afrique vous propose toute une gamme de tarifs réduits. En plus du tarif visite à 55 % de réduction, valable même si vous voyagez seul, il y a des tarifs pour

Afrique ou votre agence de voyages habituelle.

Pmx valables au 1- Nov. 1982 et soumis

£ 13

les jeunes, pour les familles, pour le 3° àge..

### Cambodge

AU COURS DE LEUR OFFENSIVE

### Les troupes vietnamiennes ont pénétré en territoire thaïlandais

landais, le numéro un soviétique, M. Andropov, a proposé des négociations « visant à régler les problèmes régionaux par des moyens politiques ». L'U.R.S.S. est disposée à « coopérer en vue de parvenir à une solution de ces problèmes », ajoute M. Andropov, laissant entendre que le Vietnam formulerait de nouvelles pro-

Khao-I-Dang. - Après la destruc-tion du camp de réfugiés de Nong-Chan, il y a une semaine, par les troupes vietnamiennes, c'est de nouveau la routire dans ce no man's land frontalier entre la Thallande et le Cambodge. Quatre à cinq évacuations d'urgence par jour vers l'hôpital de Khao-I-Dang, où, sous l'autorité du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), une équipe de quatre à cinq chirurgiens et de dix-sept infirmières est à pied d'œuvre. - C'est notre lot quotidien. disent-ils, des gens qui essuient des coups de seu, sautent sur des mines... .. Une zone à - haut risque ., où, même en temps ordinaire, ca - canarde - un peu partout.

Aujourd'hui, l'hôpital de Khao-1-Dang - cent cinquante lits - affi-che complet. Quarre-vingt-huit blessés de guerre. — • pas de très grands blessés •, précise le CICR — y ont été admis entre le 31 janvier et le 7 février. alors que les combats faisaient ruge à Nong-Chan et aux alentours. Tels ce jeune soldat du Front national de libération du peuple khmer (F.N.L.P.K.) auquel, à l'en croire, on avait confié, il y a trois mois, un fusil AK-47 tout neuf, et qui affirme avoir enfin vu de ses yeux, à 50 mètres, le visage de ses adversaires vietnamiens.

Selon des témoignages concordants, les combats qui ont opposé, pendant trois jours à Nong-Chan, les troupes vietnamiennes aux forces du F.N.L.P.K., ont ete très durs. Ces dernières ont tenté de contrer, avec courage souligne-t-on, l'irrésistible avancée d'un adversaire équipé de tanks soviétiques et de pièces d'artillerie aux tirs bien ajustés. Presque une guerre classique, dans laquelle l'armée de Hanoï avait la partie

Nul n'est encore en mesure de dresser le bilan de ces affrontements. D'aucuns avancent le chiffre d'au moins cent morts, abandonnés camp de Nong-Chan, dans lequel vi-

positions pour un règlement du problème cambodaien Cette lettre, dont l'existence a été rendue publique mardi 8 février, à Bangkok, par le vice-ministre thailandais des affaires étrangères, M. Arun Phanupong, avait été transmise par M. Mikhail Kapitsa, son homologue soviétique, arrivé lundi dans la capitale thaîlandaise. -

l'endroit exact où, sous la conduite De notre envoyé spécial d'organisations humanitaires, no-terment de Médecins sans fronvaient environ quarante-deux mille tières, ces réfugiés ont été . insréfugiés khmers, est interdit d'accès. La route qui y conduit est coupée. L'armée vietnamienne serait, dit-on, tallés ». A leurs yeux, ces gens ne sont pas des « réfugiés ». Ils ne sont là qu'en passant... Tout le nécessaire en train de miner les lieux. leur est fourni, mais il est interdit de

### Nettoyer ≫ la frontière ?

- Le camp de Nong-Chan était à

cheval sur la frontière, à moitié en Thailande, à moitié au Cam-bodge », avoue le colonel Kitti, pa-tron de la Task Force 80, qui contrôle le secteur du côté thatlandais. Comme l'armée de Hanoï s'est rendue maître de l'ensemble du site, il faut convenir que les soldats vict-namiens ont pénétré d'environ I kilomètre en territoire - ennemi - sans s'attirer de riposte. C'est à dessein que, à Bangkok, on a fermé les yeux. N'y avait-il pas un risque d'esca-lade? Chassés de Nong-Chan, au moins dix mille réfugiés sont allès, un peu plus au nord, grossir le camp de Nong-Samet. En désespoir de cause, un certain nombre ont regagné le Cambodge. Environ vingt mille, surtout des femmes et des enfants, ont été « déplacés » à Ang-Sila. en territoire thaïlandais, à 5 kilomètres de la frontière.

Ang-Sila, connais pas: les autorités locales refusent de préciser

### **Afghanistan**

Détenus depuis un mois par la résistance

### DOUZE CONSEILLERS SOVIÉ-LA SUITE D'UNE OPÉRATION

alevés par des résistants au début da mois de janvier dans la région de Mazar-I-Sharif (le Monde des 12 et 21 janvier) ont été libérés, indiquait-on mardi 8 février, de sources diplomatiques occidentales à New-Delhi et à Islamabad. Quatre autres otages ont été tués par leurs ravisseurs. - Leurs corps avaient été mutilés, peut-être avant leur mort », précise-t-on de même

Toujours d'après des sources diplomatiques occidentales, la libération des donze survivants a été obtenue à la suite d'une opération montée sur renseignement par des forces soviétiques contre un repaire montagnard de la résistance, dont tous les combattants ont été tués.

 LTRAN REFUSE DE PARTI-CIPER AUX NÉGOCIA-TIONS DE GENÈVE pour ten-ter de trouver une solution au obième afghan, sous l'égide des Nations unies, a déclaré lundi 7 février le porte-parole du minis-tère des affaires étrangères de Téhéran. Cette déclaration intervient après que l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Diego Cordovez, se fut entre-tenu dimanche avec un hautfonctionnaire iranien. L'Iran avait déjà refusé, l'an dernier, de participer à des négociations indi-rectes sur l'Afghanistan. --(A.P.P.)

# TIQUES ONT ÉTÉ LIBÉRÉS A

Douze des conseillers soviétiques

# **DIPLOMATIE**

LA CONFÉRENCE DE MADRID

### L'Espagne socialiste choisit l'équidistance entre l'Est et l'Ouest

De notre correspondant

Madrid. — La reprise, mardi 8 février, à Madrid, de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (C.S.C.E.) a permis au ministre espagnol des affaires étrangères, M. Moran, de préciser la position du nouveau gouvernement socialiste face aux négociations Est-Ouest. Rompant avec la ligne résolument proche de Washington suivie depuis l'adhésion de l'Espagne à l'OTAN, il s'est montré partisan d'une stratégie autonome de quasi-équidistance entre les deux blocs. Madrid. - Le reprise, mardi 8 février, à Madrid, de la Conférence

M. Moran a affirmé que l'Espaene était disposée à jouer un rôle de médiateur « qu'elle n'aurait jamais dû perdre comme pays hôte de la conference -. Son objectif, a-t-il si-gnalé, « est de relancer l'idée de la détente -. Il a insisté d'autre part sur l'importance du respect des droits de l'homme, « un thême sur lequel nous nous identifions d'autant plus aux idées de la conférence d'Helsink! (à l'origine de la C.S.C.E. en 1975) que celle-ci cois-cida avec le rétablissement des libertés en Espagne ». S'il a dénoncé, comme les autres pays occidentaux, les violations de ces droits en Pologne et en Afghanistan, M. Moran a également mentionné celles qui sont commises en Amérique centrale.

Le ministre s'est montré optimiste, en affirmant que « le climat international s'est amélioré ces derniers mois -. - D'une part, a-t-il dit, un pragmatisme nouveau, libre de partis pris idéologiques et de tenta-tions de confrontation semble ani-mer la diplomatie des Etats-Unis. De l'autre, les nouveaux dirigeants soviétiques ont montré, eux aussi, des signes indéniables de volonté de

Les antres orateurs occidentaux se sont montrés plus pessimistes.
- Les Dix observent avec regret

qu'aucun progrès visible n'a été enregistré dans l'application des prin-cipes d'Helsinki, a affirmé le représentant de la R.F.A., M. Kastel. La situation en Pologne est même caractérisée par un recul dans certains

Le ches de la délégation francaise, M. Curien, a fait une intervention nuancée. Il s'est montré très critique à propos des droits de l'homme en Pologne, où « les mesures prises récemment n'ont pas eu pour effei d'allèger sensiblement les dispositions qui avaient été arrêtées à la suite de pressions contraires aux principes d'Helsinki ». Mais il a insisté sur la nécessité de passer de la confrontation any thèmes concrets. Il faut, a-t-il précisé, et si possible avant la fin de l'actuelle session de la C.S.C.E. (25 mars), atteindre les deux objectifs sixés: la rédaction d'un document final et l'établissement d'un mandat précis pour une conférence sur le désarmement en

Dans les milienz français, on insiste sur la nécessité d'éviter que la C.S.C.E. ne se trouve subordonnée aux résultats des négociations en cours à Genève et à Vicane entre les

THERRY MALINIAK,

### Inde

monter sur place des structures

fixes. Il ne faut pas que le provisoire

camp sans militaires et sans marché

noir, à la différence de celui de

Nong-Chan où les frères ennemis du F.N.L.P.K. de M. Son Sann et du

Mouvement de libération nationale

du Kampuchéa (Moulinaka) du

prince Sihanouk se disputaient sans

énagement la clientèle des réfu-

giés. Le restera-t-il? A peine ar-

rivés, les Khmers se sont regroupés par quartiers, selon leurs affinités

Quel sort attend les cinquante-

deux mille réfugiés de Nong-Samet

et les dix-sept mille de Ban-

Sa-Ngae? Les soldats vietnamiens

serajent aux portes de ces deux

camps. Est-ce le calme qui précède

la tempête? Hanot veut-il - net-

toyer. une bonne fois pour toutes, la frontière thailandaise? Les orga-

nisations humanitaires ont déjà re-

péré des sites d'évacuation. En cas

JACQUES DE BARRIN.

Pour l'heure, Ang-Sila est un

### La campagne électorale en Assam se déroule dans un climat de violence

A quelques jours des élections locales qui doivent se déest du pays, le climat de violence s'accentue dans l'Etat. où plus de trente personnes out De notre correspondant

de la campagne. M= Gandhi vient d'envoyer de nouveaux renforts policiers sur place.

New-Delhi. - Un climat de violence s'est instauré dans l'Etat de l'Assam, dans le nord-est de l'Inde. peu avant les élections locales qui doivent s'y dérouler les 14, 17 et 20 février, et ce en dépit de l'opposition des nationalistes assamais qui demandent que soient préalable-ment révisées les listes électorales asin d'y supprimer les noms des étrangers (c'est à-dire des immi-grés clandestins originaires du Ban-gladesh) dont ils réclament, par ailleurs, l'expulsion pure et simple de

Ainsi observe-t-on une recrudescence des manifestations et des grèves, mais aussi des attentats à la bombe, des sabotages (le réseau ferré est particulièrement visé et plusieurs ponts en bois ont été incendies) et des pillages, sans oublier les affrontements violents avec les forces de l'ordre (considérablement renforcées) entraînant l'imposition de couvre-feux locaux. Le 23 janvier, les leaders de l'agitation ont an-noncé qu'ils entendaient empêcher le premier ministre, M™ Gandhi, de faire campagne pour son parti, le Congrès (I), ainsi qu'elle en a exprimé l'intention.

Le 12 janvier dernier, la commission électorale invitait les 8.6 millions d'électeurs de l'Assam à désigner les cent vingt-six membres de l'assemblée locale ainsi que douze des quatorze représentants de l'Etat au Lok Sabha (la Chambre basse du Parlement indien) qui, en raison de l'instabilité et de l'insécurité ambiantes, n'avaient pu être normalement élus en janvier 1980.

Ainsi était amorcé un processus résultant, de la part du gouverne-ment, d'un double constat. D'abord celui d'un nouvel échec enregistré le 5 janvier dans le cadre des négociations marathons (une vingtaine de rencontres ont été organisées depuis février 1980) engagées avec les responsables du mouvement visant à obtenir l'expulsion de près d'un million d'étrangers (Bengalis musulmans et surtout hindous qui seraient entrés illégalement dans l'Etat entre 1961 et 1971). New-Delhi, d'autre part, est dans l'impossibilité, à moins d'une hypothétique révision constitutionnelle (qui exigerait l'accord de l'opposition), de prolonger une nouvelle fois la « règle présidentielle » qui, en cas de mauvais fonctionnement des institutions locales, permet au pouvoir fédéral de prendre directement en charge l'administration d'un Etat. Se refusant à recourir à l'état d'urgence et sans doute lassé par l'inflexibilité de ses

interlocuteurs, le gouvernement a décidé finalement sans renoncer DOUR SHIRRY SHE gager l'épreuve de force avec des déments déterminés à s'opposer à tout scrutin et dont les plus virulents n'ont pas hésité à promettre - un bain de sang - si des élections mandes aiont été satisfaites.

Pari de taille dans un Etat en proie depuis près de quatre ans à une agitation endémique et souvent violente. Le gouvernement n'en a pas moins relevé le défi avec détermination. D'abord en envoyant, dans l'Etat, d'importants renforts destipés à maintenir l'ordre. Ensuite en procédant préventivement, dès échec des négociations, à l'arrestation des principaux dirigeants du mouvement Enfin, en imposant, pour une durée de deux mois, de sérieuses restrictions à une presse locale généralement bien disposée à l'égard de l'agitation en cours. Il était même prévu de faire venir de l'extérieur le personnel pécessaire au bon déroulement des opérations électorales en cas de mauvaise volonté des fonctionnaires locaux.

Ce contexte explique la décision de plusieurs formations de l'opposition de boycotter un scrutin démocratique et illégal », décidé par un gouvernement dont les forces de l'ordre faisaient - régner la terreur - et, surtout, organisé sur la base des listes électorales de 1979. documents dont les responsables du

mouvement réclament la révision. Le gouvernement a gagné la première manche. D'une part, la justice, saisie par l'opposition, a confirmé la validité du scrutin. D'autre part, quelque cinq cent soixante candidats ont, maigré pres-sions et menaces, décidé de briguer

Pour la plupart des observateurs, le Congrès devrait sortir victorieux d'une consultation à laquelle, après la débacle enregistrée récemment dans le sud du pays, le pouvoir accorde une grande importance. L'opposition, en boycottant le scrutin, lité à une telle « rencontre ». Que vaudrait, en effet, une victoire - arrachée » dans de telles conditions par un gouvernement n'ayant pas hésité à provoquer ouvertement les éléments les plus militants de la population locale, convaincus de lutter pour la sauvegarde d'une identité qu'ils estiment menacce par une invasion silencieuse ».

Pour ces derniers également, les élections de février constituent un test capital dans la mesure où le taux d'abstention reflétera l'étendue exacte de leur influence et de leur emprise sur la population de l'Etat.

PATRICK FRANCÈS.

### LA VISITE DU VICE-PRÉSIDENT BUSH

### Paris rappelle à Washington ses engagements de non-agression sur les marchés agricoles traditionnels

vingt-quatre houres à Paris, M. Bash, vice-président des Etats-Unis, est arrivé, ce mercredi 9 février, à Londres, dernière étape d'une tournée européenne de dix jours.

Chargé par le président Reagan d'expliquer aux alliés européens la politique américaine des Etats-Unis face an surarmement soviétique et de « contrer » les campagnes neutralistes en Europe, M. Bush a en à Paris ses conversations les plus fa-ciles. L'accord franco-américain est apparemment complet sur « la dou-ble décision de l'OTAN » : négociation avec Moscou pour éliminer les euromissiles, installation avant la fin de l'année, en cas d'échec, d'euroéventualité, recherche du niveau le plus bas possible. La seule ombre an tableau porte sur les relations économiques euro-américaines et les accusations réciproques de \* protection-nisme \*, sujet peu abordé lors des précédentes étapes de M. Bush.

MM. Mitterrand et Bush ont d'abord en un tête-à-tête de vingt minutes, probablement consacré à la sécurité européenne, suivi d'un décuner de travail, très détendu au cours duquel furent évoquées en termes généraux les grandes affaires mondiales, de l'Allemagne à la Chine; on mentionna même les sys-tèmes constitutionnels français et américain et les avantages dont bénéficie dans la conduite de sa politique M. Mitterrand per rapport à M. Reagan. M. Bush ent ensuite un entretien d'une heure avec M. Cheysson, et un autre avec M. Mauroy (qui le reçut à diner), le premier, et sans doute aussi le second, consacrés aux affaires économiques euro-américaines

M. Bush, qui rappela au cours d'une conférence de presse que la France est « un des plus anciens et des plus grands alliés des États-Unis», sonigna dans son allocution à Matience que les forces des desse à Matignon, que les forces des deux pays sont aujourd'hui encore • côte à côte dans le Sinat et au Liban •, « La France et les États-Unis doi-vent être fiers, dit-il, que d'autres pays les appellent à assurerla paix dans les parties troublées du Pour les problèmes de sécurité

donc, tout «baigne dans l'huile».
«Nous partageons les préoccupations de M. Mitterrand (...) sur la menace qui résulte de guinze ans d'accumulation massive d'armements soviétiques », dit M. Bush qui, dans ses diverses déclarations publiques répète les idées et formules déjà rodées au cours de sa tournée : Pas de prise en compte de la force de dissuasion française dans les négociations américano- nouveaux missiles en Europe ».

me d'une visite de soviétiques, « nous offrons à l'U.R.S.S. de bannir une fois pour toute de la terre une classe entière d'armes nucléaires à moyenne por-tée », le seul reproche fait à la proposition américaine est « que les soviétiques n'en veulent pas » parce qu'ils venient « garder un monopole », la position américaine est « morale », mais elle n'est pas « à prendre ou à laisser » et Washington « est ouvert à une autre proposi-

> Plus tendues ont certainement été les conversations sur les relations économiques. M. Bush en a d'ailleurs parlé spontanément à la presse en soulignant la volonté américaine de « résister au protectionisme ». La veille, M. Cheysson s'en était vi-vement pris à « l'agression américaine - contre l'agriculture européenne que constitue à ses yeux le contrat de vente à l'Egypte de produits américains hautement subventionnés. Le ministre français, selon de bonnes sources, rappela qu'en 1979, la Communauté avait formellement passé avec les Etats-Unis un « arrangement de non-agression sur les marchés agricoles traditionnels - que viole délibés contrat américano-égyptien.

MAURICE DELARUE.

### Selon l'agence Novosti

### MOSCOU « N'ARRIVE PAS A COMPRENDRE > QUE LA FRANCE SOUTIENNE LA DÉ-CISION DE L'OTAN SUR LES **FUROMISSILES**

Moscou (A.F.P.). - Dans un long commentaire consacré aux relations franco-soviétiques, à l'occasion de la visite à Moscon, le 16 février, de M. Clande Cheysson, l'agence sovietique Novosti affirme que la France, en tant que détentrice d'un « potentiel nucléaire considérable, ourrait apporter sa contribution à la lutte contre la course aux armements ». « Cela n'irait nullement à l'encontre des intérêts de la sécurité nationale et de l'indépendance de la France », estime Novosti, ajoutant que FU.R.S.S. « a toujours compris » le désir de Paris « de protéger ses intérêts spécifiques ».

Neanmoins, Moscon - n'arrive pas à comprendre pourquoi la France, qui n'est pas membre de l'organisation militaire de l'OTAN, et qui proclame l'indépendance de sa politique de défense, soutient la décision de ce bloc d'implanter les

LE MONDE diplomatique

**NUMÉRO DE FÉVRIER** 

Au sommaire :

### **ÉPREUVE DE FORCE ENTRE L'EST ET L'OUEST**

■ La paix selon M. Reagen (Claude Julien). — Ce que serait une guerre en Europe (Konrad Ege et Martha Wenger). - Tempêtes en vue sur l'horizon stratégique (Antoine Sanguinetti). - L'Allemagne entre la nucléaire et le « pacifisme » (Fabrizio Tonello). - Peut-on réduire les budgets militaires pour intensifier la développement économique ? (Jacques Fontanel et Jean-François Guilhaudis). — La dynamique interne de la course aux armements (Marek Thee).

### L'INCERTAINE LOGIQUE DE LA CRISE

(Celso Furtado)

### LA POLOGNE DANS LE LABYRINTHE

 Paradoxes du nationalisme (Constantin Jelenski). - La mutation des catholiques (Patrick Michel). - Le régime à la racherche d'une légitimité (Jean-Yves Potel). - Le mouvement ouvrier en marche (Roman Laba). - La culture sous l' « état de siège » (Adam Zagalewski). - Une nouvelle de Slavomir Mrozek :

- Caméras politiques : La Révolution française.
- L'avenir du commerce Est-Quest (Marie Lavigne). La lutte de Nestor Makhno en Ukraine (Louis Janover).
- Cambodge : Le prince Sihanouk et la « coalition souple » devant les grandes manœuvres sino-soviétiques (Serge Baudouin).
- Bolivie : De l'échec d'une dictature à une difficile démocratie (Yvon
- Politique et littérature : En Afrique du Sud, « le Temps presse, homme noir » (Jacques Alvarez-Péreyre).
- L'Inde, trois ans après le retour de M<sup>me</sup> Gandhi (supplément). Israēl et l'Amérique latine : le pari d'un engagement accru aux côtés

de Washington (Ignacio Klich).

**LE LIBAN** DANS L'ATTENTE DE L'APRÈS-GUERRE

> 5, rue des Italiens, 75427 Paris Cedex 09 mensuelle du Monde. En vente partout. Le numéro : 10 francs.

Par notre envoyé spécial Samir Kassir



2743 e by

pour lachat

FUGEOT .

M GERARD ! Sessions de la

plan compta The second second

265.46.

**建筑建筑** 

ا از از از استخداد در د داد در استخداد در در

Ague ...... Brights Fig. 240 can rest to the monthly Control of the second of the s The of the way or A 46 Garage

ramelle à Washington errents de non-unression es sericoles traditiones

**基种东**,从1000

الره ويسوين

September 1991

termina et a

2 144 1

Contract of the second

States of

as Marrie and the second

A server .

34 - 16 - 16 -

THE THE ST. ST.

(-e%) (4.47

Street San Land Street

97 c - 194 - 19 - 19

 $g_{i}(x_{i,j}) = 1, \text{ If } \mathbb{A}^{2p}$ 

Selon Lugaros horas

MOSCOCIA VIENER

COMPRENDIE: US

FRANCE STUTEVEN

COSCH II . THIS!

ELECHISS. LE

4.50

黄金黄红4位。 11

The art of the state of the sta

EAR I was a second

And the second of the Second

Charles and a second

Sous-représenté politique-ment à Ottawa, l'Ouest cansdien éprouve un malaise croissant à l'égard du gouvernement fédéral. En Alberta, an mouvement ouvertement séparatiste, mené par un personage haut en couleur, aucien champion de rodéo, M. Gordon Kesler, a fait son apparition. Il a le soutien des petits fermiers et des patrons des petites entreprises pétrolières, touchés par la réces-tion et le ralentissement du boom » pétroller (le Monde

Victoria (Colombie-Britannique). Le Parlement provincial, un bâti-ment de style anglo-hindou, convert de clochetons, fait directement face au port. Des bureaux ministériels modestement situés dans le Parie-ment lui-même, on entend les cris des mouettes et on peut voir amerrir l'hydravion venant de Vancouver, Tout ici évoque - avec parfois une pointe de snobisme - la Grande-Bretagne. Alors qu'en Alberta, Calgary ou Edmonton rivalisent de gratte-cial étincelants et affichent un luxe ostentatoire de nouveeux riches, la capitale de la Colombie-Britannique cultive un celme et une retenue aristocratiques.

du 9 février).

Les grandes demoures anciernes aux allures de manoirs anglais, perdues dans la verdure, où l'on affecte encore de prendre le thé à 17 heures, imposent leur style à la ville. Elles disent éloquemment que la Colombie-Britannique est riche depuis des décennies, grâce surtout à son bois, alors que la prospérité de l'Alberta date d'à peine quinze ans. Les deux provinces ont les plus hants niveaux de vie du Canada, même si, pour la première fois en 1981, l'Alberta a dépassé sa voisine.

« Je suis canadien et cela ne me gêne pas de l'être, mais le grand mouvement de circulation, ici, est entre le nord et le sud, et non pas entre l'est et l'ouest. Si j'avais à te-nir une réunion de famille avec tous mes parents éloignés, le plus simple serait de la faire à San-Francisco. En revanche, je n'ai pas de famille à l'est des Rocheuses. M. Hugh Curtis, ministre des finances de la province, estime à juste titre que son cas n'est pas unique. La barrière des Rocheuses sépare la Colombie-Britannique du reste du Canada, alors que la plaine côtière l'ouvre largement vers l'État de Washington, l'Oregon et surtout la Califor nie. « Les relations amicales ou d'affaires se moquent des fron-tières. Il y a des firmes califor-niennes qui sont nées à Victoria ou à Vancouver et des firmes de Colombie-Britannique en Califor-nie, Cette relation spéciale avec les Etats américains de la côte pacifique ne remet pas en cause l'unité co-nadienne. Elle n'a pas de signification politique. Elle est simple

nomique et géographique », poursuit M. Curtis. Notre interlocateur reconnaît cependant que, s'il est « parfaitement heureux d'être canadien, il se fâche régulièrement avec Ottawa » et qu'il existe à l'Ouest « un considérable sentiment de frustration à l'égard du gouvernement fédéral ». Le pro-

# **AMÉRIQUES**

## CANADA: un séparatisme à l'Ouest?

11. - La Colombie-Britannique regarde vers la Californie

blème majeur est celui de la représentation politique. L'Ouest vote massivement conservateur et, pour une moindre part, social-démocrate Les deux seuls députés libéraux élus à l'ouest de l'Ontario aux dernières élections générales, en février 1980, l'ont été au Manitoba, la province le plus à l'est des quatre provinces de l'Ouest. A la grande déception des libéraux, la circonscription de la ville de Vancouver - une des rares à l'Ouest où ils pouvaient avoir queique espoir d'enlever un siège - leur a échappé en février 1980.

### Une fausse fenêtre

M. Trudeau a tenté de remédier à cette situation en nommant séna-teurs des personnalités originaires de l'Ouest et en les faisant entrer ensuite dans son gouvernement (1): la tradition britannique, dans laquelle se moule la vie politique canadienne, apose en effet que les ministres soient des parlementaires. C'est ainsi que deux sur trois des ministres venus de l'Ouest sont des sénateurs. Cette fausse fenêtre n'équilibre pourtant nullement le cabinet, dont quasi-totalité des membres sont des francophones du Québec ou des anglophones de l'Ontario et des Provinces maritimes.

Régulièrement, après chaque élection fédérale accentrant la division politique du pays en deux blocs géographiques, réapparaissent des projets visant à redonner au Sénat son rôle de représentation des régions. Aucun accord ne se dessine cependant entre les partis sur le mode de désignation de ce Sénat rénové : les uns souhaitent qu'Il soit nommé par les provinces elles-mêmes. D'autres proposent un sys-tème de type allemand, qui alliernit scrutin majoritaire et représentation

La suggestion la plus originale émane du chef du nouveau parti dé-mocratique (N.P.D., social-démocrate), M. Broadbent. Celui-ci estime qu'il faudrait ajouter une cinquantaine de sièges à la Chambre des communes et les répartir entre les trois grands partis proportionnellement au pourcentage des suffrages obtenus per chacun d'eux. Le « rapatriement » de la Constitution, jusqu'ici une loi du Parlement de Londres, opéré le 17 avril dernier, donne en tout cas à l'exécutif les moyens juridiques, qui lui faisaient défaut, de procéder à de telles ré-

### Une absence d'homogénéité

En 1980, un mouvement autonomiste (et non pas indépendantiste), la Western Federation, dirigé per un avocat de Vancouver, M. Douglas Christie, s'est développé en Colombie-Britannique. Il a été ab-sorbé, au début de l'année 1982, par le Western Canada Concept (W.C.C) de M. Gordon Kesler, plus dynamique et ouvertement sépara-tiste. Néanmoins la barrière des Rocheuses joue aussi pour les indépen-dantiates, et le W.C.C., qui est perçu comme albertain, n'a guère acquis

75008 PARIS

De notre envoyé spécial DOMINIQUE DHOMBRES

jusqu'ici d'assise solide en mbie Britannique.

Ces péripéties illustrent le provincialisme qui reste le trait dominant de l'Onest. De la même façon, en 1980, un mouvement prôment le rettachement aux Etats-Unis était apperu au Manibota et dans la Saskatchewan, pour disparaître presque aussitôt sans jamais avoir atteint les deux provinces les plus occidentales.

L'Ouest n'est en fait homogène ni politiquement, ni culturellement, ni surtout géographiquement. En Colombie-Britannique, il existe une véritable rivalité idéologique entre Crédit social au pouvoir et le N.P.D. Les créditistes provinciaux, qui ont depuis longtemps mis une croix sur l'utopie financière imaginée dans l'entre-deux-guerres par le major Donglas pour sortir de la dépression et qui a donné son nom à leur formation, sont devenus un sim-ple parti de gouvernement recrutant au centre et à droite.

Leur leader, le premier ministre, M. William Bennett, s'appuie sur l'arrière-pays, c'est-à-dire les bûche-rons et les mineurs, coatre le monde plus sophistiqué que représente la côte, en particulier la ville de Vancouver, dominée par les sociaux-démocrates du N.P.D. Dans ses tournées électorales. M. Bennett ne manque pas une occasion d'agiter devant son auditoire le spectre d'un pouvoir provincial aux mains du N.P.D. et des syndicats qui le soument, c'est-à-dire quasiment des

- rouges -. Ce n'est pas pour rien que Vancouver a été choisie en novembre 1978 pour être le siège d'une réunion de l'Internationale socia-

Aucune polarisation de ce genre

n'existe en Alberta, où un consensus très conservateur en matière sociale unit fermiers et travailleurs du pétrole. D'autre part, tandis que la Colombie-Britannique a les yeux tournés vers la Californie et le Pacifique (le Japon et maintenant la Corée sont ses marchés en expansion pour son bois et son charbon), l'Aiberta enclavée entre les Rocheuses et l'immense plaine des Prairies est plutôt tentée par l'isolement. Le gouvernement fédéral continue à obliger l'Alberta à vendre son pétrole au reste du Canada à un tarif inférieur au cours mondial, même s'il le rattrape progressivement, alors que l'essentiel de la clientèle de la Colombie-Britannique est à

#### Le saut dans l'inconnu

Les quatre provinces de l'Ouest ne sont pas davantage unies ethni-quement. Des minorités françaises établies depuis longtemps subsistent, surtout au Manitoba et en Alberta. Dans cette dernière province, les franco-albertains de vieille souche regardent parfois d'un œil critique les nouveaux arrivants québé-cois, attirés par le boom pétrolier, et les jugent trop remuants et trop

En Colombie-Britannique, une « aristocratie » anglo-saxonne, qui

domine le monde des affaires et a les yeux tournés vers les bourses de Los Angeles et de San-Francisco, cohabite avec diverses minorités : cent mille Indiens, dont une proportion peut-être plus grande qu'ailleurs en Amérique du Nord a su garder ses traditions, et cent trente mille Asiatiques, descendants des travailleurs engagés au siècle dernier pour la construction du chemin de fer transcanadien et qui peuplent le Chinatown de Vancouver. Les Prairies ne sont pas plus homogènes. Dans la Saskatchewan, où la puissante fédération des Indiens de la province a organisé, sin juillet, la première Assemblée mondiale des peuples autochtones, se trouve la plus importante communauté nord-américaine

Au total, l'Ouest ne se définit guère que par son dynamisme économique et n'apparaît uni que face à Ottawa. D'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord (Québec compris), règne le même mode de vie fonde sur la maison individuelle, la voiture, la forte consommation d'énergie. Les gens de l'Ouest sont peut-être simplement plus pragmatiques - et plus entreprenants - que les autres. Mais rien ne les distingue vraiment de leurs voisins du sud. S'ils continuent à se dire Canadiens. et à se vouloir tels, c'est sans doute parce que, en debors de toute idéologie et de tout nationalisme, ils préfàrent encore le système fédéral actuel, dont ils connaissent les avantages, à un saut dans l'inconnu

(1) Le Sénat est nommé par l'exécu-tif et n'a qu'un rôle limité.

Ecrit en français au XIIIº siècle ce livre prodigieux révéla la Chine

au monde occidental.



On le sait maintenant: tout est vrai dans ce livre extraordinaire aux récits fascinants.

Dans la narration de ses aventures qu'on bantisera le "Livre des Merveilles", Marco Polo décrit son extraordinaire odyssée de 20 000 kilomètres. Ses observations guideront toutes les grandes explora-

Christophe Colomb connaissait par cœur ce livre qu'il amotera de sa main de 70 commentaires. Comme le découvreur des Améri le plus direct pour atteindre les riches contrées et les trésors fabuleux décrits par le jeune Véni-

MAROO POLO ES MEE SILLE

Le Livre des Merveilles

# de Marco Polo

Edition intégrale en un seul volume au grand format în-quarto du précieux manuscrit de 1381 exécuté pour le duc de Bourgogne

un chef-d'œuvre unique en son genre : notre ouvrage imprimé en deux tons noir et argent comprend la suite complète de 84 ques, tous les grands navigateurs portugais, espagnols ou italieus du XV siècle cherchent le chemis minure au Moyen Age. minure au Moyen Age.

Les pays soumis au grand Khan

abondent en richesses; perles



Kubilay Khān ėtait le maître absolu de toutes ces merveilles et de tous les peuples décrits par Marco Polo: 1322 races différentes par la langue, la couleur de la peau, les mœurs et les traditions, toutes dominées par la force brutale, cruelle et capriciense, mais aussi par l'habile diplomatie du grand Khân. Et ce souveraig absolu avait décidé que les Polo faisaient partie de sa

#### 1283: Marco Polo est nommé Gouverneur.

Il y a précisément 700 ans Marco Polo, âgé de 29 ans prend pos-session de l'immense territore chinois de l'ai-tchècu aussi grand que l'Europe It le gouvernera pendant trois and pour Kubilay khan, l'homme aux trois cents femmes et aux mille concubines, le Maître de la vie dont if a su gagner la confrance.

#### La foule crie : "Mais il est tout blanc! Il a les yeux ronds!"

Marco Polo n'est ni tartare, ni arabe. ni persan, ni chinois. mais il parle parfaitement ces langues. Il vient d'une lointaine contrée appelée l'Europe et d'une ville étrange toute bâtie sur l'eau, nommée Venise Son aspect est différent de celuides races orientales, sujettes du grand khân II a la peau rose. les cheveux clairs et andules et ses yeux sont ronds. Cela étunneprofondément les vassaus du

noires d'Arabie, brillants roses des cratéres de Golkonde, sa-Birmanie où les prospecieurs heureux sont tues alin que soit garde le secret de leurs découvertes. Only voit aussi des palais de jade aux sols dalles d'or pur epais de deux doiats et des biscines partumees aux essences de rose et de jasmin

#### Un grand livre d'art au prix éditeur. Seule une edition d'art est capable de restituer la magnificence

de de maitre-livre du Moyen Nous utilisons toujours les anciens outils du relieur : tranchet

massicia, lers à doier graves à ta main. Les cahiers sont as sembles et cousus avec un til résistant. 1 volume grand in-quarto (21x27cm), 576 pages envi-

ron. Papier chillon garanti "a la k ime". Filigrane "aux carions". Impression en noir et aigent, 84 enfuminures realisées en mono-chromie. Rehure plein cuir coupe d'une seule pièce. Dos à for fin 22 carats, plats gauffrés à livid Tranchefiles et signe tresses assortis.

Une doublure invisible du dos assure une resistance supplémentaire. Nos decors sont graves a la main, au buiin. 134 cm Carats, sont utilises pour chaque

#### Garantie à vie. If vaut mieux avoir peu de livres

mais les choisir avoc goût. Les beaux livres donnent à l'amateur éclairé des satisfactions inépuisables de ne publie que des couvres de qualite, soignées dans les plus petits details, qui prennent de la valeur chaque année, car l'or véntable et le cuir embetdissent avec le temps. C'est pour quoi je miennage a racheter mes ouvrages au souscripteur, pour le même pro et a n'importe quel

Lean de Bounet

### CADEAU

Les souscripteurs qui renverront leur bulletin dans la semaine. recessiont une estampe originale représentant un paysage, Cette gravure de 14 v 21 em est une veritable petite œuvre d'art. numérotée et signée par l'artiste. Elle leur restera acquise quelle que suit leur décision, Jean de Bonnot

### Prêtez-moi ce livre S.V.P. à envoyer à JEAN de BONNOT

7, Faubourg Saint-Honoré 75392 Paris Cedex 08

Our envoyez-moi, pour un prêt gratuit de dix jours, Le Livre des Merveilles de Marco Polo, en un seul volume 21x27cm, auquel vous joindrez mon cadeau.

Si ce livre ne me convient, pas, je vous le renverrai dans son em - 1 ballage d'origine, dans les dix jours, sans nen yous devoir mais je conserverar de toute lacon, la gravure que vous m'offret

Sua decide de le garder, je vous régleraite montant de 332,00F 1+22,80F de trais de port) prix exceptionnel pour un livre de Norn..... Prénom.....

| N°                      | Rue                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                         | Code postal                                                     |
|                         | Signature                                                       |
| e declare sur l'honneur | que tant mon auresse que ma signature sont conformes a la vente |

pour l'achat de votre PEUGEOT ou TALBOT M. GÉRARD 821.60.21 Sessions de formation : Le plan comptable révisé Calendrier et Informations sur simple appel : 265.46.31 Enseignement à Stages de formation temps complet professionnelle continue. Formation en Entreprise. Préparation aux examens d'Etat. Séminaires. Cours du soir. SOCIETE DE COMPTABILITE DE FRANCÉ 67, boulevard Haussmann

ferrier!

un mois exceptionnel

### La Ville de Paris contrôle directement ou indirectement plus de 150 000 logements

Les déclarations de M. Jacques Chirac et les informations bliées mercredi 9 février par le Canard euchaîné outattiré l'attention sur le parc de loge-ments de la ville de Paris et leur mode d'attribution, L'affaire n'est pas simple. Sa complexité même, l'obscurité qui l'entoure depuis longtemps out alimenté hiea des rumeurs.

A Paris intra-muros, selon les chiffres encore provisoires du recensement de 1982, il existe 1 279 730 logements, dont i 114 400 rési-dences principales, le reste étant constitué de résidences secondaires (53 400), de logements promis à la démolition, en cours de construction ou de travaux, sans locataire momentanément, ou réellement « va-cants » au sens habituel du terme (habitables mais non habités).

Sur ce total, le patrimoine de la ville de Paris devrait être simple à recenser, à l'unité près, ainsi que le patrimoine des organismes d'H.L.M. et des sociétés immobilières d'économie mixte (SIEM) qui dépendent directement de la municipalité. Ce n'est pas si facile car le nombre des logements varie constamment (construction neuve, réhabilitation où il faut en moyenne trois logements anciens pour en faire deux neufs, préemption de la ville sur un immeuble, vente par la ville d'un autre immeuble...).

M. Chirac, maire de Paris, a donné lors de sa conférence de presse quelques chiffres, qui don-nent au moins un ordre de grandeur. la ville de Paris est propriétaire de 70 400 logements. Les organismes liés à la Ville (H.L.M. et SIEM) sont propriétaires de 78 500 logements. En outre, la ville possède en-viron 2 000 logements de fonction (directeurs d'écoles, de crèches, conservateurs de musées, gardiens d'écluses, gardiens d'immeubles, etc.) et 1 500 logements dans les ca-sernes de la Garde républicaine. En tout, la ville a donc, dans son champ d'influence un patrimoine de 152 400 logements, à Paris intra-

Il faut cependant compléter ce panorama du logement non privé à Paris. Il existe, par ailleurs, selon l'Union nationale des H.L.M., dans Paris même, soixante-sept sociétés anonymes d'H.L.M., dont une grande partie n'a à Paris que son très longtemps, une activité extrê-mement réduite. Vingt-neuf de ces sociétés anonymes out un patrimoine parisien parfois très réduit (29 logements pour la S.A. d'H.L.M. de la vallée de la Seine), parfois plus important: 4 000 logements pour le Foyer du fonctionnaire et de la famille, dont l'essentiel du patrimoine (plus de 60 000 logements) est situé en banlieue. En tout, les sociétés anonymes d'H.L.M. gèrent à Paris environ 19 000 logements auxquels il faut ajouter 8 000 chambres en foyers. Enfin, de nombreuses administrations (P.T.T., Assistance publique, S.N.C.F., etc.) possèdent elles aussi un patrimoine parisien et

Qu'en est-il de la gestion de ces patrimoines ? La Ville, dit . Chirac, gere directement 3 250 logements, qu'elle loue, 2 000 logements de fonction de ses salariés et les 1 500 logements de la Garde républicaine. Elle confie la gestion de 8 255 logements à l'Of-fice public d'H.L.M. et celle de 51 874 logements aux diverses sociétés d'économie mixte. En tout 66 829 logements. Nous avouons d'être la rente de situation avanta-

ignorer qui gère les 3 500 logements

Les 51 824 logements de la Ville gérès par les sociétés immobilières d'économie mixte (SIEM) repré-sentent en fait 43 289 vrais loge-ments, 8 299 chambres isolées et 236 ateliers d'artistes (chiffres au 11 octobre 1982). Quelles sont ces SIEM? Les deux plus importantes sont la R.I.V.P. (Régie immobilière de la Ville de Paris), qui gère 19 279 logements, chambres et ate-liers, et la SAGI (Société anonyme de gestion immobilière), qui en gère 22 795. On trouve ensuite la S.G.I.M. (Société de gérance d'immeubles municipaux) avec 3 976 logements, la C.P.G. (Compagnie parisienne de gestion) avec 3 553 logements, la SIEMP (Société immobilière d'économie mixte de Paris) avec 1 753 logements, la S.G.J.A. (Société de gérance Jeanne d'Arc) avec 400 logements et enfin la SAMAH qui a 68 loge-

En banlieue, la municipalité pos-sède 9 862 logements (dont 49 ate-liers d'artistes et 2 chambres isolées) gérés par la SIEMP, la R.I.V.P., la SAGI et la C.P.G. De son côté, l'Office d'H.L.M. possède, extra-muros, 10 012 logements.

L'ensemble de ce patrimoine est extrêmement disparate : il va des H.B.M., les habitations à bon marché d'avant guerre, toujours soumises à la loi de 1948 (sauf réhabilitation et conventionnement), aux différentes sortes de logements sociaux financés par la bonne dou-zaine de systèmes de financement du logement social qui se sont suc-cédé jusqu'en 1977, date de la réforme du financement du logement. Depuis 1978, on y trouve done aussi du prêt locatif (P.L.A.), et du logement dit . intermédiaire ., destinés à des classes moyennes et dont les loyers sont plus élevés que ceux des

Enfin, il existe quelques immeubles de luxe, comme ceux qui, sur la rive gauche, avaient été expropriés pour faire place à une radiale destinée aux automobiles, dont le projet n'a pas abouti. La diversité des loyers est donc très grande, moins cependant que dans le secteur privé, puisque seuls, selon M. Chirac, 250 logements de la Ville ont des - loyers libres -. En 1980 (le Monde du 27 janvier 1981), on s'accordait à estimer que les loyers de la SAGI et de la R.I.V.P. sont grossomodo 50 % plus élevés que ceux des H.L.M. - Depuis mon arrivée ici, j'al tenu à relever les loyers dans des conditions parfois severes mettant fin à un laxisme de plusieurs décennies -, a déclaré M. Chirac le 7 février. C'est sans doute totalement vrai des quatorze appartements attribués durant le mandat de M. Chirac sur le domaine géré directement par la Ville, et d'une partie des deux cent cinquante apparte-ments à loyer libre. Pour ce qui est de la R.I.V.P. et la SAGI, il paraît impossible que les loyers n'aient pas obéi depuis 1980 aux règles soit imposées par le mode de financement (Crédit foncier par exemple), soit inscrites dans les contrats, soit encore édictées par le gouvernement même pour les appartements de-vents libres. Or on ne déménage plus guère lorsqu'on a la chance d'habiter depuis longtemps dans un immeuble de la Ville. La rotation des locataires est autour de 5 % l'an.

geuse qu'il fut pendant longtemps, sous tous les régimes antérieurs ».

Comment sont attribués les loge-ments? Pour les H.L.M., dans la limite d'un plafond de ressources (154 000 F pour une famille de quatre personnes avec deux salaires), le tiers des logements neufs et plus de la moitié des logements vacants étant réservés aux mal·logés « prio-ritaires » (1) : ils sont vingt mille depuis des décennies sur un fichier de quatre-vingt mille mal-logés.

### Les prioritaires et les autres

C'est une commission préfecto-rale du logement qui se réunit tri-mestriellement et rétient les noms de trois fois plus de samilles qu'il n'y a de logements à attribuer, ce qui per-met de pallier le vieillissement du fichier (un mal-logé qui a trouvé un logement ne se fait pas radier) et d'adapter la demande à l'offre. Cinq pour cent des logements sont réservés à la préfecture pour les fonctionnaires de l'Etat, 20 % à la ville e le reste aux organismes ayant contri bué au l'inancement des immeuble et qui y logent leur personnel (c'est le cas du 1 % logement versé par les entreprises et auquel on fait de plus en plus appel). La commission d'at-tribution de l'Office d'H.L.M. s'a pas grand-chose à attribuer.

En outre - et c'est vrai pour toute municipalité. - la recommandation d'un élu de la majorité (toujours largement présente dans les organes responsables) est toujours plus efficace pour trouver un logement so-cial ou semi-social que la simple et naive demande et inscription au li-chier des mal-logés. Il est vrai aussi, parfois, que des recommandations de bords politiquement différents se manifestent pour un même cas.

Dans le patrimoine existant des SIEM, la latitude laissée à la majo-rité municipale est beaucoup plus large, sinon totale (dans la limite des droits des organismes qui ont contribué au financement et jusqu'à l'extinction de ces droits).

A vrai dire, les rentes de situation, dans le patrimoine social ou semisocial, sont dues à trois phénomènes :

• Le temps qui passe. - La re-valorisation annuelle d'un loyer est toujours plus faible lorsqu'un mé-nage reste longtemps en place. C'est vrai dans le secteur privé. Ce l'est aussi dans le secteur social ou semi-

social A L'améliaration de la situation ses locataires. - Tel couple de jeunes fonctionnaires de haut nivesu, mais débutants, ont un revenu qui correspond tout à fait à leur entrée dans le logement, aux plafonds qui sont de règle. Vingt ans après, ils sont toujours là, ont fait « carrière », et le loyer a évolué « normale-ment». En H.L.M., ils doivent payer un « surloyer ». Mais le sur-loyer — appliqué souvent avec des années de retard — est loin d'être suffisant pour compenser la rente de situation : il ne doit pas dépasser trois fois le loyer maximal de l'im-meuble considéré, mais se situe souvent, dans la réalité, à 40 % ou 50 %

• Le souci de rentabilité des organismes gestionnaires leur fera toujours préférer, à ressources égales, les ménages sans pro-blèmes, qu'ils soient d'emploi, de ressources, de stabilité, et leur fera choisir ceux qui sont proches du fa-meux - plafond -.

Enfin, il y a peu - le 17 novembre dernier, dans une communication au Conseil de Paris. - M. Chirac affirmait courageusement que la solution lle-de-France : « En 1981, le préfet de Paris, au titre des propriétaires, n'a relogé en banlieue que cinquan candidats, alors que nombre de demandes ne peuvent être satisfaltes. qu'on le veuille ou non, qu'à l'exté-rieur de Paris. • Il déplorait en outre la décision de dislocation de l'Office interdépartemental de la région parisienne (2). lourd de ses 60 000 logements. Il est de fait que le patrimoine de la Ville en banlieue et à travers ses organismes sociaux est totalement insuffisant pour re-cueillir le trop-plein des demandeurs de logements parisiens. La présence en région parisienne de societés anonymes, dont les responsables sont engagés politiquement aux côtés de M. Chirae (comme le Foyer du fonctionaire et de la famille cité plus haut), n'y suffit pas non plus. Au reste, même si M. Chirac n'est maire de Paris que depuis un seul mandat, le Conseil de Paris n'est-il pas depuis de beaucoup plus longues années le fief de son parti ?

Une politique d'attribution du logement, tout comme une politique du logement, est une œuvre de très longue haleine. Et la politique du logement n'a-t-elle pas de tout temps été étroitement associée, au niveau de la cité, à la politique tout court ? JOSÉE DOYÈRE.

tout, les ménages logés à raison d'une surface habitable de moins de 4 m² par personne, les expulsés de bonne foi (pour utilité publique) ou habitants ameuble en - état de péril -. (2) Décret du 15 octobre 1981.

(1) Ceux qui n'ant pas de toit du

### M. Chirac présente les 163 candidats des listes Union pour Paris

M. Jacques Chirac a publié mardi 8 février la liste des cent soixante-trois candidats qui briguent sous le sigle Union pour Paris le mandat de membres du Conseil de Paris. La liste des trois cent cinquantequatre candidats aux postes de conseillers d'arrondissement dans les vingt arrondissements de la capi-tale sera publice le 14 février, c'est-à-dire avant la date limite de dépôt des listes fixée an 18 février.

Par rapport aux conseillers sortants de l'actuelle majorité municipale, une quinzaine ne figurent plus sur les listes. Certains cependant retrouveront une place dans les rangs des candidats aux conseils d'arrandissement. Plusieurs conseillers sortants changent d'arrondissement pour aller notamment se présenter dans ceux qui sont actuellement détenus par la gauche. Le Conseil de Paris, depuis la réforme de 1975, cometait cent neuf membres.

La répartition politique s'est faite dans la proportion d'un tiers des sièges pour l'U.D.F. et ses composantes et de deux tiers pour le R.P.R. et divers mouvements qui lui sont associés, tels que le C.N.L.P., l'Unité radicale, le Syndicat des cadres, Entreprise libre et indépendante, le parti démocrate français, l'Union Ve République et quelques personnalités comme M. Antoine Veil, époux de Mª Simone Veil. M. Chirac a souligné que l'éventait de la liste Union pour Paris «était très large, misag il recouvre tous ceux qui ne se référent nas à ouisqu'il recouvre tous ceux qui ne se réfèrent pas à l'idéologie marxiste ».

On note l'inscription sur ces listes de plusieurs On note l'inscription sur ces usues de pusseurs personnalités qui ne siégealent pas au Conseil de Paris, comme M Alice Saumier-Séité, ancien ministre des Universités, U.D.F., qui en définitive se présente dans le dixième, et MM. Loygue, professeur agrégé de médecine (U.D.F.), Jean Mattéoli, compagnon de la Libération, ancien ministre, gaulliste de gauche, Claude Goasguen, doyen de la faculté de droit de Paris-Nord, Manuel Diaz, ancien ministre de Millen et ancien trécorier du parti radical maire de Millau et ancien trésorier du parti radical, Bernard Guyomard, directeur du cabinet de

Bernard Guyomard, directeur du caoinet de M. Poher, président du Sénat. Raymond Prieur, ancien préfet. La liste comprend 18.5 % de femmes.

Le maire de la capitale a teau à rappeler le jugement qu'il formule à l'égard du nouveau statut de Paris voté par le Parlement et publié au Journal Officiel du 1" janvier 1983): « Le gouvernement a mentil étés sepaintement, a t-il dit, par raymort à son reculé, très sensiblement, n-t-il dit, par rapport à son ambition du mois de juin 1982 de démanteler la capitale. Cependant, nous jugeous ce nouveau statut con-teux et absurde. Il rendra le fonctionnement et les charges plus lourdes pour les contribunhles, les pro-cédures et les délais serout plus long, Il ne s'agit ni d'une véritable décentralisation ni d'un développement de la démocratie du quotidien. Ce statut montre les préoccupations politiciennes et la légèraté étonnante de nos dirigeants. »

La listes de l'union de la ganche seront readnes publiques jeudi après-midi 10 février par M. Pani Onilès.

Voici la liste des candidats au Consell de Paris, Union pour Paris: 1º arrondissement (3 sièges à pourvoir) : MM. Michel Caldagues, sénateur R.P.R.; André Meu-nier, conseiller sortant R.P.R.; Daniel Maillet, Entreprise libre et

2º arrondissement (3 sièges) M. Alain Dumait, soutien U.D.F.; Mass Monique Garnier-Lancon, c. s. R.P.R.; Benoîte Taffin, U.D.F.

3" arrondissement) (3 sièges) :
M. Jacques Dominati, député
U.D.F.; M= Mario-Thérèse Hermange, R.P.R.; M. Joseph Etzi,
U.D.F., ancien sous-préfet.

4º arrendissement (3 sièges): MM. Pierre-Charles Krieg, dép. c.s., R.P.R.; Lucien Finel, U.D.F., auc. cons.; Jacques Fléchet, R.P.R. 5º arrondissement (4 sièges) : MM. Jacques Chirac, dép., c. s. R.P.R.; Jean Tiberi, dép., c. s. R.P.R.; Roger Romani, sén., c. s. R.P.R.; Patrick Picourt, U.D.F. 6º arrondissement (3 sièges) : MM. Pierre Bas, dép., c. s. R.P.R.; François Collet, sén., c. s. R.P.R.; M∞ Gisèle Favre, U.D.F;

7° arrondissement (5 sièges) : MM. Edouard Frédéric-Dupont, dép. app. R.P.R., cs., CNIP; Philippe Mithouard, cs., R.P.R.; Jean-Philippe Hubin, cs., R.P.R.; Henri-

Dominique Magnin, c.s., R.P.R.; M= Martine Aurillac, CNIP. 8° arrondissement (3 sièges) M. Maurice Conve de Murville, dép., c.s., R.P.R.; M= Madeleine Anglade, CNIP; M. François Le-bel, c.s., R.P.R.

9º arrondissement (4 sièges) : MM. Gabriel Kaspereit, dép., c.s., R.P.R.; Claude-Henri Vilette, U.D.F.; M= Claude-Hélène Perrin. R.P.R.; M. Edmond Poli, c.s.,

10° arrondissement (6 sièges) : M. Claude-Gérard Marcus, dép., c.s., R.P.R.; M= Alice Saunier-Selté, anc. min., U.D.F. M. Claude Challal, c.s., R.P.R.; M. Jean Romanetti, c.s., CNIP; Mª Gabrielle Mass, R.P.R.; M. Patrick Arnould, R.P.R.

11° arrondissement (11 sièges) : MM. Alain Devaquet, anc. dép., R.P.R.; Guy Gennesseaux, c.s., P.D.F.; Claude Martin, anc. dép., R.P.R.: Gérald Guelton, U.D.F.; Joël Laine, R.P.R.: André Chavinier, U.D.F.; Emile August, R.P.R.; Alain Bloch, U.D.F.; Mi-

12° arrondissement (10 sièges) : MM. Paul Pernin, dép., c. s., U.D.F.; Jean Loygue, U.D.F.; Fer-nand Rombach, c. s., R.P.R.; Guy Drut, R.P.R.; Jean-Pierre Burriez, c. s., U.D.F.; Olivier Dassault, c. s., R.P.R.; Jean-Marie Vanlerenberghe, U.D.F.; Jean-José Clément, R.P.R.; Jean-Pierre Bechter, and. dép., R.P.R.; Mine Suzanne Decressac, R.P.R.

13° arrondissement (13 sièges): MM. Jacques Tonbon, dép., R.P.R.; Jean Matteoli, anc. min., R.P.R.; Jean Matteoli, and min., gaull. gauche; Claude Avisse, R.P.R.; René Dubail, U.D.F.; Daniel Méraud, R.P.R.; Mile Anne-Marie Coudere, R.P.R.; Mile Anne-Marie Coudere, R.P.R.; Main Baril, syndicat cadres; Jean-Pierre Payrau, R.P.R.; Pierre-André Périssol, II.D.F.; Pierre Saurat, R.P.R.; Perre-André Périssol, II.D.F.; Pierre Saurat, R.P.R.; Pierre-André P.P.P.; Payrau, R.P.R.; Pierre-André Périssol, II.D.F.; Pierre-Saurat, R.P.R.; Pierre-André Périssol, II.D.F.; Pierre-Saurat, R.P.R.; Pierre-André Périssol, II.D.F.; Pierre-Saurat, R.P.R.; Pierre-Saurat, U.D.F.; Pierre Saurat, R.P.R.; Patrick de Saevsky, c. s. du 14, R.P.R.; Dominique Vescovali, R.P.R.

R.P.R.; Michel Pelege, U.D.F.; Lionel Assouad, c. s., R.P.R.; Mme Marguerite Fialon, c. s., Démo. V: MM. Pierre Dangles, c. R.P.R.; Claude Goasguen, U.D.F.; Roland Dupuy, Entreprise libre et indépendante; Claude Bonnet,

15° arrondissement (17 sièges) : Mª Nicola de Hauteclocque, dép., c.s., R.P.R.; MM. Jacques Marette, dép., c.s., R.P.R; Jean Cherioux. sén. c.s., R.P.R.; Dominique Pado, sén., U.D.F.; M= Jacqueline Nebout, c.s. du IX\*, Unité rad.; MM. Bernard Rocher, c.s., R.P.R.; René Galy-Dejean, R.P.R.; Antoine Veil, c.s., div. oppos.; Jean Conne-haye, c.s. du XVI-, U.D.F.; Alain Destrem, U.D.F.; Jacques Game, R.P.R.; François Ruff, R.P.R.; Jean-Charles de Vincenti, U.D.F.; Jean-Paul Rocquet, R.P.R.; Philippe Goujon, R.P.R.; Georges Escudie, c.s., R.P.R.; M= Marie-Therese Ory, U.D.F.

16° arrondissement (13 sièges): U.D.F.; Jean-Pierre Marliac, c. s. MM. Gilbert Gantier, dép., c.s., du Ve, Unité rad.; Bernard Lehi-U.D.F.; Georges Mesmin, dép., c.s., deux. U.D.F.; Mrs. Isabelle de Ker-16º arrondisaement (13 sièges) : U.D.F.: Pierre-Christian Taittinger, sén., c.s., U.D.F.; Raymond Long; c.s., U.D.F.: Mac Françoise de Panafieu, c.s. du XVII . R.P.R.;

chel Marquet, anc. dép., R.P.R.; M. Michel Junot, c.s., CNIP; Mi-Marquetine Lignori, R.P.R.; chel Elbel, c.s., U.D.F.; Jean Meo, Jeanne Orsini, R.P.R. U.D.F.; Colette Talmon, c.s., U.D.F.; MM. Gérard Leban, R.P.R.; Jean-Loup Morle, U.D.F.; Pierre Lepine, c.s., U.D.F.

17° arrondissement (13 sièges) M. Bernard Pons, dép., R.P.R.; M= Hélène Missoffe, dép., anc. cons., R.P.R.; MM. Jean de Préaumont, dep., c.s., R.P.R.; Philipe La-fay, c.s., R.P.R.; Bernard Guyo-mard, U.D.F.; Yves Galland, U.D.F.; Serge Jeanneret, c.s., R.P.R.; Manuel Diaz, div. oppos., (anc. trésorier parti radical) : Xavier de La Fournière, U.D.F. : Pierre Remond, U.D.F. : Bernard Plasait, U.D.F. : Alain Riveron, R.P.R. : Jean-Marc Casso, R.P.R.

18° arrondissement (14 sièges) : MM. Alain Juppe, R.P.R.; Roger Chinaud, anc. dép., U.D.F.; Jean-Pierre Pierre-Bloch, anc. dép., U.D.F. : Mª Jacqueline Delatte, R.P.R. : MM. Claude Debrion, C.S. du XVe arr., R.P.R.: Yves Vor-14° arrondissement (10 sièges): waerde, U.D.F.: Raymond Dohet MM. Christian de la Malène, sén., c.s. du VIº arr., R.P.R.: Dominique Lansoy, U.D.F.; M. A. France Chantalat, R.P.R.; MM. Raymond Prieur, anc. recteor, R.P.R.; René Begue, synd. cadres; Justin Saint-Chely, U.D.F.; M™ Mauricette Co-che, R.P.R.; M. Jean-Pierre Bouvier, U.D.F.

> 19º arrondissement (12 sièces) : M. Jacques Feron, anc. dép., anc. cons., CNIP; M= Nicole Choura-qui, R.P.R.; M. Pierre Mattei, c. s., anc. M.R.G., div. opp. ; Ma Annick Bouchara, U.D.F. ; MM. Guy Longeville, c. s. du XV., Unité rad.; Alain- Michel Grand, U.D.F.; Patrick Faure, R.P.R.; Philippe Nivet-Doumer, R.P.R.; Jean-Thomas Nordmann, U.D.F.; Mrs Simona Koch, R.P.R.; MM. Henri Gaultier, R.P.R.: Bertrand Vallois, R.P.R.

20° arrondissement (13 sièges) : MM. Didier Bariani, anc. dép., prés. Parti radical U.D.F.; Paul Violet, R.P.R.; Patrice H. Desaubliaux. div. oppos.; Jean-Marie Guastavino, R.P.R.; Mae Jeanne Porcher. U.D.F.; MM. Cyril Pilipenko, c. s. du XIV. CNIP : Jean-Paul Bergeal. viller, U.D.F.; Liliane Barthelemy, R.P.R.; MM. Gaston Sayada, Div. oppos.; Robert Van Beselaere, U.D.F.

### M. Quilès :

### nous ne sommes pas pressés

M. Paul Quilès, chef de file des istes d'union de la gauche à Paris, hôte mardi 8 février de l'Association de la presse municipale, a dressé un premier bilan de sa campagne électorale : six conférences de presse sur des thèmes précis, huit réunions avec des personnes âgées, treize ar-rondissements déjà visités.

Il a annoncé qu'il organiserait un

grand meeting le 25 février en un eu non encore l'ixé et le 4 mars vingt meetings au même moment dans tous les arrondissements. Le léputé socialiste de Paris a précisé : Nous conduisons une campagne en profondeur. Nous ne sommes pas pressés, il faut savoir monter en puissance. - Il a assuré que les Parisiens apprécieraient le nouveau statut de la capitale et il a ajouté : « S! les Parisiens voulaient sanctionner le gouvernement, c'est à eux-mêmes qu'ils infligeraient une sanction. Je comprendrais mal que les électeurs cholsissent un mauvals candidat pour appliquer une sanction au gouvernement. - M. Quilès a affirmé: Nos idées progressent lentement mais régulièrement. Les cris de motamore de nos adversaires ne m'im-

pressionnent pas. (...) Nous allons

démystifier complètement le bilan de M. Chirac .

Le député socialiste du treizième arrondissement a précisé que son programme. qui sera chiffré », rendra - inutile une augmentation des impôts », mais introduira une gestion différente et fixera de nouvelles priorités. Il a insisté sur le développement nécessaire des équipements collectifs dans arrondissements et reproché à la municipalité les insuffisances de la politique du logement, disant notam-mem : « M. Chirac ne souhaite pas développer la réhabilitation des logements anciens car il ne souhaite pas, pour des raisons électorales, voir certaines catégories de la popu-

lation rester à Parls. » Interrogé sur les déclarations du maire relatives à la gestion du parc immobilier de la Ville, à propos d'une enquête du Canard enchaîne. M. Quilès a répondu : « Je ne me sens pas concerné par ce pro-blème. • Interrogé également sur la campagne de son concurrent direct, M. Jacques Toubon, député R.P.R., candidat dans le treizième arrondissement, le député socialiste a répondu : « Je n'en pense rien el j'ai l'intention de ne rien en dire. .

### **NOUVELLES BRÉVES**

• M. Bernard Pons, secrétaire général du R.P.R., a déclaré, mardi 8 février, à Strasbourg: - Il n'y a aucune raison de revenir sur l'objec-tif fixé au R.P.R.: reconquérir soixante villes de plus de trente mille habitants lors des prochaines élections municipales. Je continue de penser que notre objectif neut

• Le R.P.R. outre-mer. - Dans le cadre de la campagne pour les élections régionales dans les département d'outre-mer, M. Charles Pasqua, président du groupe sénatorial du R.P.R., organisera une réunion publique à Fort-de-France (Martinique), le 8 février, à son retour de Guyane.

M. Pierre Messmer, ancien premier ministre, se rendra à la Réunion, du 14 au 16 février

. M. Michel Péricard, député R.P.R. des Yvelines, maire de Saint-Germain-en-Lave, a été hospitalisé. le hundi 7 février, à la suite d'un malaise cardiaque. Un repos de quinze iours hui a été prescrit.

 Le bureau confédéral de Force ouvrière rappelle que, - fidèle à sa conception traditionnelle », la centrale syndicale que préside M. André Bergeron ne donnera aucune consigne de vote pour les élections

Les personnalités parisiennes locataires de la Ville ou des sodent d'elle sont nombreuses. Elles-mêmes ne font pas mystere d'une situation assez banale. Le patrimoine immobilier de la Ville représentant 12 % du parc des surprenant d'y dénicher une proportion équivalente de gens

Dans la lista des locataires de Paris on trouve aussi bien des iournalistes, comme Serge July, Estier, que des animateurs de té-Mais aussi les proches de peradministration ou la politique : la veuve du président Vincent Au-noi, celle de l'ancien préfet de la Jacques Chirac, certains collabo-rateurs directs de M. François

Les locataires les plus en vue sont évidemment ceux qui appartiennent à la classe politique. Leur présence sur la liste n'est pas non plus une surprise. Il est de coutume que les ministres « mal logés » demandent au pré-fet de la Seine de bien vouloir les venement et Daniel Benort, pour les ministres en exercice (et non Mme Edwige Avice, qui est logée per l'Assistance publique), Olivier Stirn, Paul Dijoud, Maurice Schu-

**Bottin parisien** 

Il est donc un peu excessif de dire, comme l'a fait M. Chierae, le 7 fé-

vrier, que · le fais d'être logé dans un immeuble de la Ville a cessé

mann, Claudius-Patit et d'autres, pour les anciens. Les parlementaires de proparfois dans l'embarras, surtout depuis que la crise du logement s'est aggravée à Paris. Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle passé una convention avec la Ville pour qu'on lui réserve quelques deux-pièces-cuisine... Une nquantaine de députés — sans distinction de groupe politique -

profitent de ces pied-a-terre. Les conseillers de Paris euxmêmes peuvent être attributaires de logements. Dix-sept sont une quinzaine sont socialistes et communistes. Pour obtenir une facilement aux conditions de plafond de ressources, car l'on ne prend en compte que la fraction de leur indemnité que leur verse

Enfin, à tout seigneur tout honneur, le mieux logé des Pansiens n'est autre que M. Jacques Chirac lui-même. Il dispose ès qualité d'une immense suite de plus de 1 000 mètres carrés au premier étage de l'Hôtel de Ville. Orienté au sud, l'appartement donne sur un jardin et jouit d'une vue imprenable sur la Seine. Ses salons sont assez vastes pour y recevoir cent cinquante convives

M. A.-R.



E solaire est au point. Les 25 et 26 juin 1982, le Comité d'Action pour le Solaire en apportait la preuve par des journées portes ouvertes sur des centaines de réalisations exemplaires, fruits

d'initiatives privées ou de collectivités.

Le Comité d'Action pour le Solaire invite les candidats à

solariser leurs programmes. Un numéro spécial de sa revue "Action Solaire" fait le point sur le solaire dans la vie communale avec de brillants exemples de réalisations, et passe au crible 10 municipalités représentatives.

Ce numéro révèle également les chiffres éton-nants d'un sondage exclusif de la SOFRES sur l'opi-nion des maires sortants.

Vous ne devez pas manquer ce numéro spécial d'"Action Solaire" en vente chez les mar-

chands de journaux pour vous informer, agir et

voter solaire.

Aujourd'hui les candidats aux élections municipales ont rendez-vous avec le solaire et son électorat. Mairies, piscines, écoles et équipements collectifs peuvent être solaires pour le profit des communes et de leurs habitants.

COMITE D'ACTION POUR LE SOLAIRE

8, RUE DE RICHELIEU. 75001 PARIS.

••• LE MONDE - Jeudi 10 février 1983 - Page 9

£ .

# 163 candidats

### La «sécurité» dans le débat

La sécurité est souvent au cœur de la campagne pour les élections municipales. Le gouvernement avait, sur ce sujet, confié aux maires eux-memes le soin de lui faire des propositions. Celles-ci sont contenues dans le rapport remis par M. Gilbert Bonnemaison (le Monde du 16 décembre).

Dans un premier article (le Monde du 9 février), Chaude Régent a relaté les réactions de quatre maires appartenant à chacune des grandes formations politiques. Il décrit

Située à l'est de Lyon, à proximité du rempart autoroutier que représente le « boulevard de ceinture », cette ville de 41 500 habitants est depuis des décennies une commune résidentielle. Les pavillons y côtoient des immeubles dits sociaux, publics ou privés, qui ont mal vieilli. Cette « cité fleurie » — une des fiertés du maire socialiste sortant, M. André Sousi, soixantecinq ans - ne détient pas le ruban rouge de la criminalité locale. Les statistiques sont forMais le candidat de la droite. M. Vincent Guittard (U.D.F.-C.D.S.), cinquante ans, élu conseiller général en mars 1982 dans un canton qui a les mêmes limites que la commune, bouscule les règles du jeu électoral. Il est présent partout, à toute heure. Son slogan : « Pour les libertés et la sécurité, votez Vincent Guittard, carreilles afraises.) nocres et la securite, votez vincent Gantara, conseiller général. » Il développe à longueur de réunion un argument exclusif : la sécurité. Ses propos sont saus muances, son entourage en rajoute souvent. La ganche, timide dans un premier temps, réagit de plus en plus vivement à cette campagne « sécuritaire ». Trop tard ?

### II. - BRON : la balade de M. Vincent Guittard

Bron. - Neuf heures du matin. M. Vincent Guittard nous accueille dans sa permanence. Quatre invitéstémoins : des responsables de magasins à grande surface. Le ton est vite donné : Bron. c'est l'insécurité. Il y a dans la ville trois - bandes rivales -qui voudraient - fuire la loi -. Où sont-elles localisées? A la Perle, près des hôpitaux - dont l'hôpital psychiatrique - au Terraillon et rue Paul-Pic, au cœur d'un ensemble de 2.600 logements sociatix poétiquement baptisés les U.C. (unités de construction) et - personnalisès par des numéros.

Les méfaits des jeunes sont énumerés. Les commerçants insistent d'abord sur les vois ou sur les bris de vitrines qu'ils constatent fréquem-ment. L'autre jour, raconte Eva, j'ai reçu la visite d'un gars, un « superbe (sic). Noir, qui esi inter-pelle après le vol de quatre bou-teilles de whisky. Le lendemain il est venu très décontracté... récupé-rer son suc - ! - Vous savez, ils viennent à plusieurs pour décourager les gardiens et des le vol accompli ils s'enfuient à toute jambes. Ce sont le plus souvent des Arabes. Ils courent vite... . M. Guittard en aparté :- Oui, ils courent vite les Arabes, comme pendant la guerre de six jours ».

Après ce premier contact, nous partons en voiture pour faire le tour de la délinquance brondillane. Pour constater de près que M. Guittard a tisse une - toile d'araignée - sur le canton pour être - présent sur place - Les gens me connaissent. D'ailleurs, en cas de problème, ils m'appellent chez moi ou ils appel-lent le 17 (police-secours) ». Sans craindre l'emphase, le conseiller gé-néral assure qu'il se bat » pour les libertés - et pour faire respecter la sécurité : « Je vais apporter la bonne parole et le réconfort ».

Le candidat Guittard est en effet des mains, rassure / · Ne vous en faites pas, on va gagner - ), fait le tour des commerçants amis où il laisse parier les clients. Les accusations prennent un tour de plus en plus précis : - Les gardiens des immeubles sont terrorisés... Un comité d'autodéfense, ça arrivera un jour ou l'autre. • En dix ans, assure la gérante d'un pressing, je n'al vu le maire qu'une fois. Le président de l'association des commerçants ren-chérit : « Les seuls problèmes, ce sont - ces gens là qui soutent la m... A 90 %, helas ! (un helas très appuyé) ce sont des maghrébins ». D'autres clients, très énervés : « Estce que nous sommes chez nous? On est en train de pourrir les honnêtes

De notre correspondant régional CLAUDE RÉGENT

gens. Le maire s'occupe des étrangers, pas des Français. Le pa-roxysme: - Tenez, ils ont tous des couteaux... comme ça! - : le monsieur de cinquante ans sort un respectable « cran d'arrêt », de sa poche! Explication : - On préfère être le boucher que le veau. - Ajoutons une série de commentaires axés sur le thème de la justice - laxiste - et sur - l'insécurité totale -.

#### Le Bronx !

M. Guittard commente: - Attention, dites bien que moi j'ai toujours interdit aux gens de se servir des armes. - Plus tard, il fera racouter à la boulangère les péripéties de son dernier cambriolage, témoigner une brave dame à qui on a arraché son porte-monnaie il y a deux ans, visiter les ascenseurs brûlés ou couverts de graffiti. Bref, Bron c'est le Bronx. Suite de la balade: - ici vous voyez une voiture, c'est celle de truands. Là, des traces de pneus : le dernier rodéo d'avant-hier. - Un groupe de cinq jeunes Maghrébins discute sous un abri d'autobus : . Regardez-les, ça démarre toujours comme ça. Ils discutent avant de préparer un mau-

Le lendemain matin. . Tenez, voila quatre jeunes immigrés. Voulez-vous discuter avec eux? Nos guides ont change. Les deux conseillers municipaux, un socialiste et un communiste, présentent un tout autre aspect de leur ville. Bien sur il y a des problèmes de sécurité ; mais, tout au long de l'itinéraire, ils insisteront sur « les espaces veris immenses » et sur les responsabilités en matière de logement de l'office public H.L.M. (OPAC) présidé par M. Frédéric Dugoujon, maire (U.D.F.) de Caluire, M. Laurent Deschamps, adjoint communiste, souligne les « résultats » des politiques menées pendant vingt ans au niveau de la communauté urbaine et du gouvernement par les amis politi-ques de M. Guittard. Il reconnaît que bien des choses sont à améliorer. comme ces poubelles en bas des immeubles et qui ne sons même pas protégées - mais il souligne le travail accompli : de nombreux immeubles repeints - certains par les jeunes des quartiers difficiles, - de gros efforts en matière de voirie.

M. Jean-Louis Nicolas, conseiller municipal socialiste, dénonce pour sa part un urbanisme . aberrant -. Il s'interroge sur les conditions de logement dans des ensembles privés comme celui de La Caravelle où, à

42 %, les logements sont occupés par des familles étrangères. Il y a bien, à Bron, un phénomène de concentration de cette population puisque la ville compte officiellement 18,9 % d'étrangers parmi sa population.

C'est dans le secteur du Terraillon qu'à l'automne dernier des incidents ont éclaté entre joueurs de boules - dont M. Vincent Guittard - et un groupe de jeunes installés sur une murette en face. - Que voulez-vour, témoigne M. Gérard Dana, directeur du Centre social Gérard-Philipe, M. Guittard s'adresse à eux en arabe. Les jeunes ne sont pas particulièrement demandeurs et très vite les insultes volent. - M. Guittard, ancien rapatrié, ne conteste pas sa connaissance de la langue, mais présente une version très différente des incidents : - On a crevé le pneu de ma voiture. Nous avons été agressés.

Au chapitre de la violence physique, il faut noter les incidents entre colleurs d'affiches. D'un côté on se plaint des coups qu'aurait reçus un employé de la communauté urbaine, de l'autre M. Guittard s'indigne : · Deux réfugiés chiliens ont agressé nos colleurs d'affiches. . Le conseil général est intransigeant : « Ce ne sont pas des gens du parti révolu-tionnaire chilien qui feront la loi. »

### « Ce sera intenable... »

Tout semble en place pour une dangereuse escalade. Déjà, à l'occasion du meurtre d'un jeune Algérien (Le Monde du 30 octobre 1982), on avait frôlé de graves incidents.

Heureusement, les jeunes ont fait preuve d'un sens des responsabilités ut à fait remarquable », souligne M. Dana. Cet bomme de terrain, qui travaille sur un autre registre que M. Guittard, est formel : « S'il est élu, ce sera intenable. - M. Laurent Deschamps, adjoint communiste, affirme: . Avant mars 1982 - à l'occasion des cantonales - Bron était une ville calme ., et M. Yvon Deschamps, secrétaire de la Fédération du Rhone du parti socialiste, ajoute : · M. Guittard est un pyromane qui crie au feu. .

M André Sousi moire sortant et tête de la liste d'Union de la gauche. reste très serein. Il se préoccupe beaucoup des questions d'affichage sauvage : - Comment M. Guittard peut-il souhaiter être maire en bafouant en permanence les arrêtés municipaux? - Il assure qu'en 1971, contrairement à aujourd'hui, les délits graves étaient nombreux. Ses réponses restent traditionnelles : Bron est selon lui un exemple en matière d'éclairage, d'équipements sportifs, sociaux et culturels. Quant aux agissements des «voyous», M. Sousi fait remarquer qu' . ils ne connaissent pas les frontières des communes. Ce problème sensible, dans l'ensemble de l'agglomération, doit à ses yeux se régler par . la concertation et la discussion ».

Le jeune commissaire de police de Bron - qui dirige une équipe de quatre-vingts policiers - M. Ri-chard, confirme : - Les solutions ne

sont pas uniquement policières. Mais il est catégorique sur les statis-tiques de la délinquance, Bron n'arrive qu'en dixième position sur les dix-huit commissariats de l'agglomération lyonnaise. - En moyenne, en calculant sur les neuf premiers mois de fonctionnemens de notre commissariat, nous recevons, précise-t-il, seulement cing à six ap-pels par jour sur le 17. « Cette indication permet de nuancer quelques propos très alarmistes. M. Richard confirme par ailleurs une autre in-formation: M. Guittard fait très souvent une « tournée vespérale » uvec passage obligatoire au commissariat. Les gardiens de la paix le connaissent bien. • Il est très sou-vent sur les lieux d'un incident, en ème temps que les fourgons de police. Il accompagne souvent des per-sonnes qui viennent d'être agres-sées : c'est le constat laconique du préfet de police du Rhône, M. Bernard Grasset, qui paraît singulière-ment irrité par l'amoncellement des doubles plaintes - des deux par ties adverses au moindre incident. Il assure: « Je ne laisserai pas se dérouler une campagne électorale de style Far-Wess.

#### Une certaine gêne Sur le terrain, M. Guittard sem-

ble en tout cas avoir marqué beaucoup de points et avoir pris dans les quartiers - difficiles - un certain ascondant. Il estime lui-même que ces quartiers, auparavant - à gouche à 80 % -, sont aujourd'hui politique-ment équilibrés. C'est un constat : le discours musclé du candidat « cen-triste » de l'U.D.F. semble bien passer. Mais des propos aussi excessils, que ceux qu'il nous a confiés passeront-ils toujours aussi bien? Par exemple, M. Guittard donne vraiment l'impression de voir des émigrés partout. « Il y a trois milions d'Algériens en France et, avec les enfants, cela fait un total de singulière comptabilité et des propos cidément très vigoureux sur le thème de l'immigration, n'ont pas empêché l'ensemble des candidats de l'opposition nationale (R.P.R. et U.D.F.), dans les communes de l'Est lyonnais, de confier à M. Guittard la direction d'une . déléga tion - auprès du directeur départemental de la jeunesse et des sports pour « examiner la meilleure concertation possible, en vue de la préparation de l'opération anti-été chaud pour 1983 ».

Mais les propos excessifs du candidat U.D.F. provoquent une gene réelle, y compris chez ses futurs co-listiers R.P.R. L'un d'entre eux, M. Jacques Clart, boulanger, n'est · pas d'accord pour remettre les immigrés sur un bateau » et « regrette - des propos qui, · à l'extrème limite » pourraient conduire à une rupture. Quant à M. Michel Noir, candidat R.P.R. à la mairie de Lyon, la grande ville voisine, il ne semblait pas ravi d'apprendre qu'il figurait largement sur des affiches en compagnie de M. Guittard. Il affirme : - Ce n'est pas du tout mon style. .

FIN.

AH! ENFIN I'M PROGRAMME POLITIQUE! LES ARABES DEHORS (Dessin de PLANTU.)

### LA COMMUNAUTÉ URBAINE

La spectaculaire primaire à droite, eatre le maire sortant de Lyon et son challenger R.P.R. oc-Lyon et son challenger R.P.R. oc-culte en grande partie un enjeu pourtant capital; la maîtrise de la communauté urbaine de Lyon. Dans l'agglomération, si la gauche confirme son score des présiden-tielles (plus de 52 % pour M. Fran-çois Mitterrand), elle pourrait pro-roquer un changement de majorité. Mais il lui faut, an-deid de hastions un marcastélles. à la qui paraissent inaccessibles à la droite (Vénissieux, Vaulx-en-Velia, Villeurianne), conserver des communes de beaucoun nive équilibrées : Bron, Oullins, et deux arrondissements (sur neuf) de

Lvon: les luitième et neuvierne secteurs, avant d'envisager la conquête de nouvelles mairies. Dans cette catégorie il fandra sulvre attentivement le duei entre MM. Marcel André (U.D.F.), maire soriant, et Michel Brosset, conseiller général

Pour le reste du département, le gauche devra lutter âprement pour conserver Tarare - aujourd'hai dirigée par un radical M.R.G. - et Villefranche-sur-Saûne où le maire socialiste M. André Poutisson est menseé par le député U.D.F. du Beaujolais M. Francisque Perrut.

### ENTRETIEN AVEC UN FRANC-TIREUR

### M. Fainzylberg ne veut être l'otage de personne

Quelques villes sont dirigées par des maires difficiles à classer, ou bien récusés par les familles dont ils se réclament. M. Roger Fajnzylberg est l'un de ces françs-tireurs. A Sèvres (Hauts-de-Seine) dont il est le maire, la gauche se présente divisée entre la liste du maire sortant d'une part, communiste e exclu de fait a du parti en même temps que M. Henri Fiszbin, (cette liste comprend 19 socialistes, 2 P.S.U., 1 M.R.G. et 13 personnalités) et, d'autre part, la liste communiste « orthodoxe » conduite par M. Roger Vuillemenot et sur laquelle figure, en second . M. Georges Lenormand, ancien conseiller général P.C. et maire de Sèvres jusqu'en 1978.

Maire depuis cinq ans seule-ment, M. Fajnzylberg a déjà ac-quis à Sèvres une popularité in-discutable. La moustache rieuse, stature de rugbyman et petites lunettes d'intellectuel, cet homme de trente-huit ans, d'une courtoisie qui force généralement la sympathie, avait reussi, grâce à une grande disponibilité et une efficacité pau contestée, à s'im-poser comme le candidat logique de la gauche. Mais le P.C. n'a pas voulu, semble-t-il, lui pardonner ses écarts de conduite.

Pourtant, il y s quelques se-meines encore, M. Fajnzylberg croyait très fermement pouvoir conduire une liste d'union de toute la gauche. « J'avais sousestimé, explique-t-il, sujourd'hui, la volonté du parti de régler d'abord ses comptes avec un contestataire. Je n'étais pas surcuntestatates. Jet n'etais pas sur-pris qu'il fasse monter la tempé-rature, meis je pensais qu'il ferait quand même le choix ultime de battre la droite. 3 Certes, le maire sortant a affirmé, au cours d'una conférence de presse, que e sa liste resterait ouverte jusqu'à la dernière heure aux candidats communistes », auxquels il a proposé une participation de douze places sur tremte-cing. Mais il ne se fait plus guère d'Illusions, « La liste communiste d'illusons, « La liste communiste a commencé sa campagne avec des attaques si grossières at des jugements si excessifs qu'un re-tour en arrière semble difficile », estime M. Fajnzylberg, avant de préciser : « il n'y aura de notre part avens attaque, ni augunt part aucune attaque, ni aucune réponse, car même si je regrette la décision du parti communiste je continue à souhaiter l'union au premier comme au second

### Avaler

Le fait que M. Fainzylberg trouve aujourd'hui en face de lui M. Lenormand n'est pas le moin-dre des paradoxes. Car c'est aux côtés et pour ainsi dire dans l'ombre de celui-ci que celui-là a débuté sa carrière politique. « Quant à moi, je n'ai aucune hergne contre M. Lenormand, explique le dissident. J'ai seule-ment mel pour lui de le voir obligé d'aveler toutes les couleuvres. Il vit le drame cornélien de tous les responsables communistes contraints de choisir entre la ligne du parti et la réalité lo-

Faisant le choix que l'on sait,

blement pris le risque de subir à Sevres un grave revers électoral. L'entente était-elle donc impossible ? « Les communistes au raient sans doute accepté de col-laborer avec l'exclu que je suis, si suurer avec i excu que je suis, si j'avais adhéré à une autre forma-tion, estime M. Fajncylberg. Cala leur aurait semblé plus clair. Mais je ne suis ni socialists, ni radical de gauche ; je reste philosophi quement un communiste. Et si un accord se fait au second tour, je illerai encore à ce que le part communiste ait toute la repré-sentation à laquelle il a droit. »

#### Une certaine « ligne suicidaire »

Seulement voilà : si le P.C. accepte l'union au second tour. il aura bien du mai à expliquer qu'elle n'était pas, sur le plan des principes, déjà possible au premier. Et si, poussant la logi-que à son terme, les commuque à son terne, les curriu-nistes refusent de se rallier, M. Fajnzylberg, élu, pourrait se retrouver bien isolé dens une liste à majorité socialiste. « Je ne crains pus cette perspective, dit-il. Mon engagement avec les solistes repose sur un soutien é la majorité présidentielle et sur un programme municipal précis. Je n'ai pas, dans ces conditions, le sentiment d'être l'otage de qui que ce soit. >

Finalement, M. Roger Fajnzylberg assume sans remords sa si-tuation très particulière. « Les dit-il. Qu'ils m'excluent du parti pour désobéissance, puisque c'est à leurs yeux mon véritable crime, passe encore, même si cela reste discutable. Mais qu'ils tentent, comme c'est le ces ici, de m'exclure de la gauche et de nemi, cela n'est plus possible. » Cependant, dans l'hypothèse. qui n'est pas la moins probable, où la liste de M. Vuitlemenot enregistrerait un scora très faible. M. Fajnzylberg se trouvera naturellement accueé d'avoir causé la défaite de ses meilleurs alliés politiques. v Dans cette hypothèse, rectifie M. Fajnzylberg, ce ne sont pas las communistes qui saraient battus (du reste un grand

FRANÇOIS ROLLIN.

nombre d'entre aux voteront

pour nous dens un souci d'effica-ché locale) mais une certaine li-

gne suicidaire du parti. Car les

communistas sont autre chose

### A METZ

### Le retrait de M. Masson (R.P.R.) permet à l'opposition de se présenter unie

De notre correspondant

netz. - M. Jean-Louis Masson (R.P.R.), député d'une des deux circonscriptions de Metz, renonce. Il a retiré mardi soir la candidature de sa liste (Metz capitale) pour les élections municipales. M. Jean-Marie Rausch, C.D.S., sénateur et maire soriani, se retrouve seul candidat de l'opposition face à M. Jean Laurain (P.S.), ministre des anciens combattants.

En rendant publique sa décision, le député de la Moselle n'a fait aucun commentaire. Il a simplement indiqué qu'un accord est intervenu et qu'il a demandé à un certain nom-bre de ses colistiers de figurer sur la liste unique de l'opposition. Il de-vrait être lui-même absent de cette

Sur la forme, le litige opposant MM. Rausch et Masson résultait d'une différence d'appréciation quant au nombre de sièges à accor-der au R.P.R. Le député en exigeait vingt-sept sur cinquante-cinq et revendiquait pour lui-même la place de premier adjoint. M. Rausch n'était pas disposé à prendre plus de quinze membres du R.P.R. sur la

Aujourd'hui, il apparaît que moins de dix membres du R.P.R. se présenteront aux côtés du maire sortant. Pourquoi un tel revirement? Ni l'importance politique du scrutin évoquée par M. Masson ni l'existence d'accords nationaux U.D.F.-R.P.R. n'y suffisent. Les étatsmajors nationaux de l'opposition n'avaient-ils pas reconnu l'absence d'union à Metz, affirmant de chaque côté qu'il ne leur était pas possi-ble de transiger sur cette ville ?

En fait, la tournure prise par la campagne électorale depuis les der-

niers jours de janvier constitue un élément de réponse plus satisfaisant. Incontestablement, le ton était monté : cocktails Molotov contre les véhicules des colleurs d'affiches sauvages, coups et blessures contre un conseiller municipal U.D.F. Le point le plus sensible est resté la dif-fusion d'un tract dont l'origine n'est toujours pas officiellement connue, vantant les mérites du maire sortant et attaquant M. Masson.

化二甲烷基苯

15 .... A

ne engage e

e. Turipade

-

The State of the S

198. 198. 1986 1988

- No. 440

100

71.4

A Partie Co

\* \* \*

the store The second of the second

M. Rausch avait aussitöt porté
plainte contre X..., dénonçant une
« manœuvre » pour lui » porter préjudice » et le « discréditer en voulant faire croire cux Messins qu'il
ésait homme à attaquer maladroitement et bêtement M. Masson. »

Le député R.P.R. avait déclaré pour sa part : - Pour lever toute ambiguītė, j'affirme que je ne suis pas l'auteur de ce tract, mais j'estime que le fond du problème n'est pas à, car c'est moi qui suis diffamé. -En définitive, le retrait de candi-dature de M. Masson représente pour lui un premier échec, dans la mesure où la conquête de la mairie de Metz était inscrite dans ses objectifs prioritaires. Il traduit aussi une perte d'influence du député au sein de son parti et contribue à l'amélioration des relations entre les formations de l'opposition en Moselle. Le renoncement de M. Masson prive enfin M. Jean Laurain d'un de ses thèmes de campagne.

M. Rausch a accueilli la décision de M. Masson avec satisfaction, soulignant qu'elle apporte « une clarté totale dans le déout électoral ». « Je suit heureux que la raison ait triomphé à Metz », a-t-il conclu.

JEAN-LOUIS THIS.

### LYON: « la guerre des trois »

De notre correspondant régional

Lyon. — « La guerre des trois » — MM. Francisque Col-lomb, sénateur (non inscrit), maire sortent. Gérard Collomb. député P.S., Michel Noir, député R.P.R. - aura bien lieu sur le thème de la sécurité dans la ville.

M. Michel Noir n'est pas un partisan de la répression à tout prix. Au Palais-Bourbon, il compte parmi les députés chira-quiens qui ont voté contre la loi Sécurité et liberté » et pour l'abolition de la peine de mort. Sur le plan local, ses propos en matière de sécurité ne sont pas exagérément alarmistes : « A Lyon et dans son agglomération. seille, le banditisme et la grande té sont maîtrisés et stabilisés depuis plusieurs années. » En revanche, pour lutter contre la hausse permanente de petite et dat R.P.R. avance trois propositions essentielles : création d'emplois nouveaux au sein de la police municipale (de cinq à six flotiers en permanence sur cha-que arrondissement) ; « maîtrise de la politique du logement » : accroissement des effectifs de la police d'État e de l'ordre de mille fonctionnaires supplémentaires à l'horizon 1985 ». Sur ce dernier point, M. Noir affirme qu'il faut à Lyon un élu bénéficient d'un « poids politique » suffisent comme hier M. Defferre è Marseille > - pour que les problèmes de la ville soient bien étu-

M. Francisque Collomb n'a pas encore fait connaître dans le détail les mesures qu'il préconise pour assurer la sécurité des Lyonnais. Mais il souhaite « le renforcement de l'assistance éducative ; une politique d'urbanisme non ségrégative et le développement de l'îlotage ». Elément nouveau dans son

d'un système d'accompagne-ment des personnes âgées effectuant un retrait d'argent. Une initiative « expérimentale » que le maire précise : « Un garde du corps - une dizaine est prévue par amondissement, - après un rendez-vous téléphonique, se rendrait au domicile de la personne âgée, l'accompagnerait jusqu'à sa destination et la re-conduirait chez elle où il s'assurereit que les fonds sont soigneu-

sement rengés ». M. Gérard Collomb (P.S.) critique, quant à lui, une initiative ancienne de la municipalité, toujours en direction des personnes âgées : l'Association Alerte (téléalarme). « Sur toute la ville, indique-t-il, seuls trois cents postes de ce système ont été installés. C'est ridicule par rapport à la population concernée. Il faut aller plus loin que la bénévolat, qui marginalise ce type d'entreprise et que cela devienne une váritable priorité. »

Plus généralement, le canditime que la réforme des struc-tures policières de Lyon a commence à porter ses fruits a, tout on reconnaissant que des solutions restent à imaginer dans les quartiers les plus visés per la délinquance quotidienne : les 2º et 3º arrondissements. Pourquoi pas en créant des pastes d'éducateurs dans les centres commerciaux ? M. Gérard Collomb précise que « la rausa assentielle de l'augmentation de la violence est un probleme d'urbanisme qui a entraîné un rejet à la pénphérie de la ville des populations les plus défavorisées ou les plus sujettes à la





## Le Monde

# ARTS ET SPECIACLES

### UN RECUEIL DE MEYER SCHAPIRO

## Le savoir singulier de l'historien d'art

ANS le premier numéro 🎩 la de l'art parut, la fin de 1968, m article intitulé « Les pommes Me Cézanne » L l'auteur m proposait d'analyser la composante affective qui ∎ pu entrer ar la prédilection du peintre pour les tableaux 🖦 nature morte garnis de fruits rouges et ronds. . Avec une proclamait-il, I 📰 que 📭 G. Gelfroy, je waz mose Paris - L'étude importante, puisqu'elle abordait par la prepénétration, en binant prudemment l'interrogation type psychanalytique - l'examen formel, l'étonnante « sublimation > que manifeste l'œuvre peintre après la labora bank ment érotiques 🖛 premières 🚥 L'auteur in an annu and in professeur Meyer Schapiro, 📟 TURNALU Columbia, I New-York,

NEC UN FRANC TIESTE

e Totage de personne

Une certaine

a ligno suicidaire

THE RESERVE TO

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON OF

Linzylberg

qui n'avait jusque-là jamais and pré-senté au public français.

Quelque plus tard, certains maniaques qui voyaient in a sexualité lui lu innocentes mant Mante de l'Aixois. Toute réflexion sur 🕒 quances 🚍 l'émotion artistique 📖 facile I caricaturer, III qu'elle le lien, ou mieux l'osmose, si per les peintres sculpteurs Eros de beauté et peu convaincantes, certes, manquent ; le l'alle au n'est plus militari en militari M comme principe d'explicaunique que l'académisme tradimani m l'occultant i tall prix. Nul, précisément, m l'a mient musqué que Meyer Schapiro au aume many collision the 1976 and Lifenard Freud, M multiples L'interprétation in fondateur

mard). Trois volumes il - Selected papers » III must américain m paru me dernières années (éd. Braziler & New-York, Chatto and Ween I Londres), Il est un peu dommage que le recueil français n'ait pos les compte Li ce regroupement methodique m qu'il soit depourvu de la présentation et de l'inand qu'on pouvait attendre. Cela dit, ne e plaindra e la peine qu'ont prise de jeunes disciples pour rendre accessibles quelques-uns essais brillants et la du grand

seigneur 🔤 Columbia. La virtuosité de l'analyse iconographique en est d'une opportune citation il saint Augustin, pour rendre compte du détail technique de la - souricière du Diable - dans 🖫 rétable 👪 Merode (1945). L'autre mum qui i il même du tableau demande um mise en place données fondamentales W l'art visuel, fournit am étude limoide THE THE : Champ at véhicule dans les signes iconiques (1969).

Les vieilles chaussures

A un moment où il pourrait être question 🗯 donner à l'histoire 🔳 l'art dans mus pays an movens nouveaux, il n'est mi imporunu de mieux prendre conscience la diversité interne de la discipline. IIII a cessé depuis longtemps du fusil : ils ne pouvaient rien, fina-

fondation privée qu'était au départ l'institut Courtauld, Londres s'est doté d'une organisation remarqua-

La lenteur III milieux français I admettre et à assimiler im impératifs apparemment contraires in in discipline a eu parfois de conséquences bizarres. Ignorées ou imprudemment écartées par lim - spécialistes . Im réflexions théoriques styles, l'iconologie, li perspective... subissent vite um distorsion gênante quand elles 🗯 fondent dans le discours au sciences huHeidegger avait - lu » dans ces pausouliers and a quelque pay-■ l'accès du quotidien I l'essence universelle La choses. En fair on peut m renseigner mieux ; m m liers étaient une sorte M = relique -. un souvenir de l'époque où, apprenti pasteur, Vincent arpentait 🜃 🖼 du Borinage | visiter III pauvres Aucune exaltation de la - glèbe -. Il faut avoir | lu en relation valepour au substituer une rêve-- parfois élevée, poétique... - l'observation automité de l'oru-

Au fond www interventions

de Schapiro w démontrent : il faut prendre in peine in redresser im interprétations non fondées, parce qu'elles compromettent l'œuvre d'art Les généralisations • IIIL raires ., occupation in the land l'intelligence française, ha scintiller 🜬 problèmes. 📭 🎟 remplawas pro a latine tille tendent à pela conscience arrant la solutions formelles. Car c'est là - et là seulediscipline: il lui faut ri-

- - la qualité suprême de l'horreul ent-cure est-ce là qu'il faut saisir l'assise la plus simple de qu'on a nommé le - réalisme - ; si le radicalisme politique affiché par le peintre - rôle pendant la Commune ne commandent pas puissance d'artiste, n'en caractérisent moins personnalité : la conscience d'être provincial ■ plébéien ■ fourni ■ Courbet une attitude dont il n'a jamais voulu sortir. A partir de là, l'étrange frise de *l'Atelier* prend tout son L'attention obstinée, reuse, aux d'Ornans, mus sous-bois noirs - qui écœuraient Corot - affirme une appartenance que nul ne pouvait confondre le • genre paysan • I la mode. La nuance importante. En ce social n'est iamais

ANDRÉ CHASTEL



### « L'ENFANT SECRET », DE PHILIPPE GARREL

Ladit: | New l'Enfant to j'al mission de ma replonger menu autobiographie, que j'avais Je me suis rendu compte qu'il y en plus moyens IN CONTRACTOR OF THE PARTY pour communiquer, male qu'on moins an main in choses... . Et encore : # # simplement je desmis, parce pi j'étais parce de place (1). Philippe Terror and a minimum lorsqu'il a commencé de l'autre des caurts métrages, au milieu des an-🖦 🔼 Aujourd'hui, il a 🖳 passé la trentaine, mili il il toujours hanté par la commandiante. grande i l'on comme lui, un artiste qui 📧 🗷 🗆 système el pour le quel filme un un mile vie, même si, 🛔 l'inspiration autobiographique, avait succédé, un temos, une sala d'hermétisme, d'images planant audessus du monde, 📹 🚍 🚐 sations intérieures.

Entre Bleu me origines (1978) | | Enfant secret (1982), une absence. Le brusque retour de Philippe Garrel - moment où triomphe le « cinéma de > est peut-être un signe. La cinéaste-auteur, intransigeant au point d'en marginal, reçoit III prix Jean-Vigo

L'adulte en son mystère pour son minimum film L'année pour fui, str une rétrospective complète de me couvres au Studio 43, avant la Enfant secret. Consécration | Renaissance, plutôt. Fondamentalement, Garrel n'a pas changé sa conception du cinéma. Nam il a travaillé son scénario was lumini Wade-

il a choisi comme interprètes Henri de Militaria qu'on a vu dans le Diable probablement, de Bresson, at Wiazemsky, qui rappelle une certaine période de Godard. Il a transmis son autobiographie dans une nouvelle perspective du film d'auteur. Il est i' € avant-garde » souterraine. Il a réalisé une sorte de journal intime, divisé en chapitres aux titres de poèmes, et duelque chose qui appartient à la fois à sa propre vie et au langage cinématographique. Il n créé une palpitation émotionnelle dans la représentation de personnages oscillant entre leurs tentatives de bonheur et les assauts du désespoir.

L'enfant désigné comme secret apparaît peu. Il me le fils d'une joune femme qui 🔳 le chercher le dimanche lorsqu'elle rejoint amant. Cet enfant apparaît comme la chimère d'une im organisée, pour un couple

d'artistes nos intégrés il il société, voués par leur nature à une perpétuelle dérive. On sur d'un lieu à un autre pour une habitation provisoire. La fernme cherche a soutenir l'homme sombrant dans la dépression nerveuse, soigné no électrochocs. Puis, c'est im qui mi que, en se amanama à la dro-

Ce n'est pre une « histoire », mais www succession iii situations précaires et doulourauses. avec de li a d'accelmie, un drame vrai, traité mus rigueur all douceur. Plansséquences, noir at blanc modeles is le grand style pictural du cinéma, importance em pressive dil regards, des gestes, il visages, al déplavers cerné d'invisibles barreaux. L'écriture M Garrel agit lentement, par fascination, recrée intensément le manufacture d'une expérience vécue, arrachée à ces zones ille e où, seule, 🖹 📺 chanalyse peut apporter ill la lu-

JACQUES SICLIER.

(1) Entretien IIII Philippe Gar-rel dans Cuhiers du cinema, № 344, fevrier 1983, 20 F. C'est à III Semaine des cahiers, un décembre dernier, que l'Enfant secret a III prèpour la première fois.

L'actualité cinématographique, c'est bien sûr la réforme du cinéma. Les Cahiers en rendent compte ce mois-ci i comment comprendre .... que sera le nouveau paysage du cinéma français si nous ne prenons pas la peine d'analyser m que seront les nouveaux règlements mis en place

par cette réforme ?

Mais le cinéma, c'est aussi des films et des auteurs : mois-ci, un axe imaginaire Mikio Naruse (le quatrième grand Japonais). Xie Jin lqui nous raconte ses tribulations de cinéaste chinois an Chine) et Philippe Garrel, l'auteur du magnifique film L'enfant secret qui sort Paris le 9. Rien de commun entre mu trois noms de cinéastes? Peut-être. Mais quelque chose, à bien chercher, les rapproche : www langue singulière du cinéma... ou autre chose. Pour en savoir plus lisez le numéro de février des Cahiers.

Chez votre marchand de journaux.

Masson R.P.E.

 $\mathcal{L} = \{ x \in \mathcal{L}^{n} : x \in \mathcal{L}^{n} \}$ 

MARCH 2011

Supple of

- ساند ي

.....

The property of the same of the same of

Heile Harriston

THE WAY

CAPTER TO VIEW

AND THE PARTY OF

Marine S. 18

**建** 数 数 数 数 数

神学 は 神神神

pointion de se présente! de

13

« Deep end », de Jerzy Skolimowski

es sont destinés charmant un voué, Londres, en 1970, par l'enchantement d'un l'enchantement d'un l'enchantement d'un manque de manque de mounir

Werther 🕍 de la bicyclette : une caméra 📖 mouvement un héros qui la la et et et l'image emballée qui une musique la Stevens, donneit in frissons, it aspirations adoles-années 70. Figure 80 vont-ils se émouvoir par 📺 minuscule chef-d'œuvre de logique scénaris-justes, il raisonnables » et : exemplaires, Lo moindre plan, is moindre to the dans in film, at inou-bliable. Le marchand to the hot-dogs ne dit pupils in the least of the plus in the least of the plus in the least of the least it man habillé à l'européenne 📰 ans plus tard dans un autre film, on se souviendrait de lui. Un plan 📶 peine deux sacondes, Illes e métro londonien, où nos cue énergu-mènes e chamaillent, uu un tra-est au récit, inde qui « assiste » 🕷 scène, donne unu un 🚃 de Mari

d'anthologie ti le melignité qui un de la la une histoire, le bien la melignité qui un de la la une histoire, le bien la melignité qui un de la la une histoire, le bien la melignité qui une s'étalt déjà avec Polanski teau dans l'eau, se remet li pousser eur le fil du récit un jeu de peries, et al la la Werther, pour se la Charlotte, qui et la la taquiner a li mort », en promettant se mainil un type lugubre, crève les pneus de sa voiture et se cache. Elle s'en aperçoit, il trouve, lui court après dans la reaga le bet ; il tame qu'elle lui e ammi em dent. Mais une 🝱 ses une fortune, il est l'unique i sa bague de fiançailles, coûtent une fortune, il est l'unique i sant de san fiançailles. Le dismant will finish it neige at se allegation. Comment la reconstruct ? Hole no war: Se ficialise in glace, whi no rend que des cailloux, la la company de la compan ils emmagasinent la neige 🖛 🖛 grands sacs sous lesquels iii titubent. Où iii angeria 7

Dana la piscine ? Elle est justement en réfection : lis y les clefs. La bassin mt vide, ils y iller mt la neige. Ila Pour mieux sur le leur têche ; ils branfine une bouilloire à thé se une des levres seur faire 🖦 la glace ; 🕳 volt 🖦 qu'un fil mis 🛚 🛶 🖦 de 🖦 téléphone sonne, son la dui appelle, mais d'amour. Quand d'amour. Quand d'amour. Quand d'amour. revient, in it trouve district our in the sour sour services. qu'elle relève : il est nu, il tire la langue, le disment 🥤 étincelle. Il lui tend le diamant sur 🖿 peume, 👫 🖍 🖛 empare 📧 un dilettre il eller le mettre time son sac. On cast ou il croit cu elle 🕶 - Landon repartir, mais 🖷 in a' approche de lui.

L'ouvrier des bassins a rouvert les vannes, l'es monte lentement ; elle veut partir, il veut qu'elle reste. Il n'y a 🕬 eu d'électrocution, mas il prend une des lampes, qu'il projette il fanta voiée carrier se mana pour l'errêter, alle lacche son sang et 🚟 en souriant, 🖦 dans l'eau, où il encore une la On bien, m la cu'il va jutter contre ses poumons pour rester musi elle, et musi ses poumons perdront. Ill n'y 🗪 l'amour qui will ille reconté, ser la fait magnifiquement.

HERYÉ GUIBERT.

### A la française

L y a un an, la revue l'Avent-Scène cinéma consacrait un numéro spécial aux Trésors de la Cinémathèque françaisa, présentés avec autant de sensibilité que de farpar Georges Franju. C'est 🖿 tour, dans 🖿 numéro de janvier 🛂 🖿 🖹 Cinémathéque 🖿 🗀 🖼 🖂 la française. Pourquoi ce titre ? Parce que le conservateur Raymond Borde in rappelle, in the same in français représentant artistiques » que des reflets de société. En fait, le patrimoine (où ne figure pas que la production nationale) vient, 🚃 importance, après 🔙 Archives 🚻 🔚 👪 d'Arcv et Cinémathèque française. Belle occasion d'y jeter un œil, la distance géographique se trouvant abolie (1).

Cadars, Cadars Cinémathèque la Toulouse, a choisi un Voyage en zigzag (titre de son éditorial), à creux inngerds. A cruben in ingerds. A cruben in ingerds. A cruben in ingerds. A cruben in ingerds. (entre deux dates évocatrices d'histoire) sur des thèmes et non sur la chronologie. Un almanach 🚃 🗗 🗸 🕳 📥 illustrations de la « France profonde », choisies chez Renoir, Carné, Grémillon, Becker, Clément, Clouzot, Autant-Lara, Melville. Pagnol, Truffaut, Godard, mais www Decoin, Christian-Jaque, Camus, Joannon, Joffé, Verneuil, Lacombe, la Hénaff, Boyer, Manual Cloche... il y ma a d'autres, catégories.

Le système des thèmes et rubriques : Darrière la caméra, Signes du la la la bien française, dans d'une Parfums de femmes, etc., permet diverses variations sur la resulta du cinéma français, la villa-gecises, provinciales, urbaines, ses « la du commerce », bourgeois, petits-bourgeois, ses chambres de bonne inépuisable du décors sociologique. Im photographies puisées aux member en Sont rares.

En fait, le plaisir que procure ce voyage tient à sa totale dogmatisme, il son jeu 🖿 🖺 cinéphilie populaire, des rapprochements de visages, d'attitudes, de costumes exprimant la persistance d'une manue esthétique, à l'esprit savoureux là, comme repères, la lapidaires d'une critique subjective priant les visiteurs de savoir regarder eux-mêmes, par diver-

Par ailleurs, 🗷 cinémathèque de Tracas 🛭 🔤 🛢 profit ses collections de revues pour publier 🗏 premier volume d'un index des films français de long métrage et de fiction répertories dans Pour vous, Ciné-Miroir et Cinémonde de 1929 🖩 I 🖽 🖫 (2). Cet ouvrage, dû a Roger 📠 🔳 Gérard Mischler, 💶 sans doute, 🌬 💷 librairie.

(I) Avant-Scène Cinèma, nº 299/300, 110 p. ill., 37 F. (2) Cinémathèque Toulouse, 3, rue Roquelaine, Toulouse.



U tima 🐠 cinéma d'animation, pa bouge, ce qui cassez normal. Ainsi, à l'occafrançais d'animation, qui tal lieu à Lyon du **Tau 30** janvier, un apprenal de l'animation l Marseille, li 12 au le avril. Lui sercel medite RICA, les Prantiminternation nales, qui jusque-là avaient lieu à Annecy, en alternance avec in JICA, internationales. Elles auront lieu da 7 au 11 juin, toujours I Annecy, mais inter une mele formule, a hellowene de moyens plus importants conx des années précédentes : outre in mise compétition des films rémité international, et la création de prix en espèces, sont prévus des nommages, des rétrospectives, des expositions, des panes et un marché international, un Salon des ion, des colloques... Les ICA se tional per dema les posses les salles du complexe culturo-commercial de

Cette mutation intervient la rupture entre la tête parisienne in JICA, dont le président, M. Raymond Maillet, in l'AFCA (l'Assomann française du driffin d'animation), n'a partie de l'americani de la ses fraction ( le l'Americani 22 juillet 1982), et la Anneciens di prendre la mailli du lesieni en main. Les JICA, imi le nouveau président - M. P. Jacquier, ont dénational de Marseille.

sormais leur bureau à Annecy. M. Raymond Maulet, suivi par une partie des professionnels du dell'am d'animation, au dome alle proposer ailleurs : Total ce Festival

### Crever en beauté

Deux questions se posent i y aura-t-il \*\*\* di professionnalisme \*\* Arinecy pour la la bonne tenue culturelle la JICA ? Y aura-t-il de production française pour jus-tifier la bonne tenue du festival mar-

Le délégué aux arts plastiques, M. Claude Mollard, aumonçait, à l'occasion du France de la bande dessinée d'Angoulême, que • la mi-nistère = la culture | la miplan d'actions pour le .......... d'antmation, prolongement de la dessinée, et d'un fonds de 8 d'animation se réunissent pour rappeler leur spécificité 🛤 chercher mangés l d notamment [ ]

Les premières Ames du film d'animation français 🗯 dinc 🖷 lieu du 🎹 💷 30 janvier 🛚 Lyon, 🗓 l'institut Lumière, qui ri-man II sa première manifestation III préfiguindiam (1) et au première sortie The same une rétrospective de come pendant totte une nuit dans un cinéma de la ville. On pouvait amus compter une une taine de personnes à 5 houres du matin. On n'est mal, rassu-rant, quant à l'intérêt du public mal distribué, mal diffusé, dout l'apport culturel, l'aspect subversif (en aurait-on peur ?), le potentiel d'idées graphiques, n'a l'occasion qu'en cir-cuit fermé, dans spécia-Surtout parce qu'il s'agu sentiellement métrages soumis au bon vouloir des programqui respecgrand film plutôt un

En introduction . assises, Pierre Ayma, le président l'Asso-pour la film d'animation (AFDFA), la pes brillante : peu d'atteliers, industrie inexistante, retard logique, politique de création vent incohérente.

Il l'animation tant que soulignait également concertation pouvoirs publics les professionnels. Ainsi, le rapport = Recherche pouvoirs question d'accorder une priorité au animé, a l'établi leur

Le cinéma en France, c'est une grande la corphetine

### ■ Les Chants de l'ombre »,

E qui fait le succès de la plupart des biographies, ce n'est pas tant le somme ferometer qu'elles proposert en prices sur un homme flustre, sonnege, de ses ectes et il ses ceuvres. C'est plutôt d'haglogra-pre qu'il faudrait parler, man il est vrei 🚃 🖿 critiques qu'on adressa rétrospeativement à la la quinerie ou à l'arranent d'esprit. l'éclosion d'un nouvelle fame de biographie qui ne prétend illus juger mais se livre il une investigation du sujet en utilisant, avec plus ou make de rigueur, les males de M

Tombées dans le domaine public, lie l'illerie de Freud, ann ACCESS OF SECOND seurs remplacent 🕮 🚾 🚾 lyriques, 🖮 digressions poétiques,

is psychologie romanesque dont les biographes i light apécommande, la jeste un sau-THE DATE OF THE PERSON mais qui ne seront su micment main fraktist. Faller sont im réflexions qui la l'asprit en ouvrant ce par le par le par le philippe André, par le pt musicien par le Mals l'autorité de la faction de la fact a des excuses : la bibliographie ne révèle pas moins d'une douzzine consacrés, depuis le miliar il siècle, à la folle im l'auteur min Les Territories incombreuses

et moindre biographie im ihm d'hypothèses qui vont de la schizophrénie il l'encéphalopathie provoquée par une hypertension artéen passant par la paychosa manisco-dépressive. Les auteurs

La folie les plus manufacture évoquent la

thème de l'inceste è propos des sentiments qu'éprouvait Schumann à l'égard de sa sœur Émilie, en insistant sur les dégâts opérés par la outpabilité qui y set inévitable-ment liée. Les plus littéraires met-tent sur le compte du « mai du siècle » celui qui devrait mener le compositeur à la folie. Pour son élève Wasiliewsky, Schumenn était fou dès l'enfance, son ceuvre et sa conduite en portent la trace ; pour Eugénie Schumann, son père était entièrement sain d'esorit lusqu'à sa suicide 1864, l'équilibre de 🗪 création en Tel est, résumé de façon hâtive,

presque caricaturale, l'état de la question à multiples facettes que s'est posée Philippe André au seuil de son livre : quelle était donc la folle de Schumenn I III quelle maladie in atteint? Dime



WARNER COLUMBIA-FILM invite im lecteurs du Monde 🕯 um projection exceptionnelle 빼 avant-première du film de

FRED ZINNEMANN

### CINQ JOURS CE DRINTEMDS-LÀ

(FIVE DAYS ONE SUMMER)

avec SEAN CONNERY, BETSY BRANTLEY, LAMBERT WILSON

Le mardi 15 février 1983, 1 10 h 30, au cinéma U.G.C.-Champs-Élysées, 65, avenue Champs-Élysées, 75009 Paris

Les invitations seront envoyées au fur et à mesure de la réception des demandes, dans la mesure des places disponibles,

> INVITATION POUR 1 PERSONNE (\*) 2 PERSONNES

■ retourner au ■ MONDE » J.-F. COUVREUR, ■ rue um Italiens, 75427 Paris, □ □ □ □ □ accompagnée d'une enveloppe NON TIMBRÉE à vos nom et adresse.

(\*) Flave la manual l'alle



POUR LES SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES

Tout indique que Robert Benton a tué Papa Hitch. La mort aux enchères est un thriller qui en





plement l'histoire d'une passion qui n'a per lieu.

s'aimer toujours. = = s'aimer jamais.

accomplir. Conduite intelligence in

peut-ëtre couvait-il una grippa.

scène, Mondy.

Comédie Passion »

de Peter Nichols

naire...

Palsis-Royal, 20 h. 45.

Une femme et un homme se rencontrent, III I l'instant

tombent l'un l'autre, sens l'dire. Durant la années, ils l'un s'éviter, travailler ensemble l

fácher, marier chacun de son côté, se minute et

La conception de pièce, le accidents le jeu :

Any Duperey très bien, vivante, gaie, sympathique,

dialogue, l'apparentent 💷 Boulevard, 📖 C'est

comédie sans bassesses, per bête. per lourde, per l'anatyse 🚾 cet échec, 🔤 cet amour qui 🔳 parvient 📖 📗

d'un jeu alerte précis, and management notations dif-

férentes qui parfaire portrait femme d'aujourd'hui, sincère, qualités

Jean-Pierre excellent acteur, réservé et direct, and is see où see l'avons en it is en un peu vasouil-

au 🚃 📠 comédiens 💷 🕒 leurs camarades, 🖃 que ce

talent conseils leur litteur

Il petite and tient

OUPLE cinquantaine, aisé, www. tranquille pro-

Plus exactement, s'aperçoit qu'une partenaire

bienvenue quand 🚃 présente 🖫 🚃 morganatique d'un

ami éditeur qui vient 🖿 mourir. L'excitante 🔝 🛶 (Eve

Harling) libre, libérée même, n's mal li libérée même, n's

ces esprits intellectuellement .............................. trop confor-

pour de déraper un libertinage. Un

couple sympathique, en somme, il benal, embarqué il l'adultère classique, couplers il patite pentite p

en avalant pauvre rafistolege. Lul, rêvant mignonne, rêvant valise, vieilliront

vaques 🐸 rires et 📰 ricenements semblent dire que chaque

vie est pleine 🖿 clichés. Et sur scène, où Monsieur et

Madame s'affrontent à leurs doubles. Monsieur, 🔳 fringent

Vernier, qui 🚛 une certaine élégance 📼 le

cynisme fait profession de nier 🔤 feux 🔤 l'amour, 📼 peut

nier la pauvreté : ses fantasmes, dans son reflet,

pantouflard ronchon salsi per la midi, la midi, la Cec-

Madame, la belle Nelly Borgeaud, si ee d ee et ee ea

vis, et qui un man liarra im profession d'équilibre, ne

a sporand-on.

une jounesse pas triste) quand s'y incamée

Theorema. C'est un drame bourgeois m forme de

comédie 📺 boulevard, trop explicativa et bavarde pour lausser, 📰 le fait Pinter, des plages 💌 vide à l'imagina-

En un qu'eux-mêmes, ils mon formidablement crédibles

fins, sensibles, sensibles, lis donnent in juste

minables emouvoir em écœurer, e le juste

plaisir

- une **de famille bien élevée, lucide, empêtrée** 📥

des problèmes insolubles mai posés, mai faux problèmes désir-plaisir-culpabilité trimballés depuis

lècles, depuis 🚃 siècles incrustés dans 🚃 🛏

fois, les comédiennes es sont es la pariophie borr genre planplan.

fernmes qui visent 🗎 raffinament 📰 an 📰 🔤 🚾 😁

ensemble velouté rouge Rykiel) tricots Madame, corselet verni, jupe Madame, corselet verni, étincelantes s'enroulent 🖿 📰 autour 🚞 jambes de 🗑

Les spectatrices présentes m s'y

🖦 fond, Comédie Passion, 👞 Peter Nichols, adapté pai

devine la réticences salle, peut-être scènes e ... salle, peut-être scènes e ... son m voit plus un film, une pub, m feuilleton télévisé ... scène ... plus ...

Gredy à la Comédie le Champs-Elysées, raconte du théâtre le boulevard, qui, comme ce couple

déchaînée, ici paraissent innides.

La man en scène ma m Pierre Boutron, et, pour ma

jeu théâtral. Ils forment ensemble — 🛚 compris 🖢 📨 🚃

Pourtant, c'est grêce au acteurs au le spectacle.

tion 📥 spectateurs, 🚃 metteura en scène, 🚞 🚃

Cette histoire il couple définitivement blessé un l'intrusion 👪 🖫 sexualité joyeuse n'a 🚃 la bouleversante déme-

ta sombre et passionnée Judith Magre.

Histoire banale, oui, démultipliée dans la ma où les

fessions srtistiques (lui : Illeta alla 🌭 tableaux ;

i choriste et professeur in chant)

MICHEL COURNOT.

THÉATRE

STATE OF THE STATE OF

Carrier Commence

Pathana Same

100 5 mes

Section 1988 TAPE

La o folie

Transfer of the

A PARTY OF THE PAR

**現場をというのできませい**ない人というという

a tue Pape h ""

ET DES SPECTACLES

d'un millier de trois quarts, sinon les quatre cinquièmes, sont 🖿 chômage. Il faudrait sortes de commandes, a spot publicitaire ifilm pour l'information = la le côté elliptique de l'animation peut faire merveille, - si on ne veut pas voir disparaître complètement les équipes Car îl d'assez qualifiées pour dens compétition internationale. 🕒 📰 le sait pas assez.

A la télévision. exemple (pour la première fois, exemple responsables de programmes rencontralent Int hommes le l'animation, grace, semble-t-il, Temme Tchernia), la plupart productions
d'Extrème-Orient (Japon, Taiwan)
ou Etats-Unis. Même matière de publicité, de les prises (y compris entreprises tionalisées et l'Agence nationale pour l'emploi) publicistes, qui Pétranger, TAngleterre, main les équipes françaises en manamente.

mation perticula-rités de production. La matina d'un long métrage prend sain soixante-dix-huit a sait mais smaines alors qu'ils suffit 🚵 six 🛚 dix mienz adaptés.

qu'elle laisse une voie I l'improvisa-



l'avis il réalistes, il sergit dommage de négliger im nouveaux moyens, il condition in savoir les maîtriser. Halt in chercheurs en unt le monopole, les arriants n'y ont Il leur fenden dix un pour M comprendre, man de im

soumettre. Et ils demandaient ment collaborer and les scientifiques. Ils n'ont pu exclu la recherche d'effets spéciaux, de troisième dimension, etc.; mais, semble-t-il, la laissent à d'autres, à unu qui mun als avec. Pour eux, il s'agit d'un au-

quel qu'il soit, ne am par faire oul'existence a son patrimoine. Un projet a convention a in éla-boré, visant i constituer un fonds mu ILTEL neue un dépôt d'archives regroupant 🖿 films 🚾 la cinématèque Toulouse, & l'A.F.D.F.A., des JICA, du ministère des relations térieures, et qui serait placé sum l'égide du C.N.C., conservé par la Service dan archives on Bois-d'Arcy, l'A.F.D.F.A. en secréta-riat, a coordination, a circulation. Les qui se un alle à Lyon devraient déboucher sur un mémoire, et pour le moins alerter les pouvoirs publics une ce mode d'expression à part entière, qui, entre plus besoin de subventions dessinée, dont le marché se porte plutôt bien. Six cent cinquante albums en France pour un long métrage, telle est la proportion.

### GENEVIÈVE BREERETTE.

toujours innocente, will un MANY ISSUET I IN biographie III

Schumann, même et surtout perce

qu'il reste circonscrit ii un domaine

précis. Par la volonté de l'auteur. In

mystère

et la vie, la meffigure approche res-

tant, de son aveu, l'écoute

Car, li défaut il système de

décodage - la familie du

compositeur al son discours

reste peut-être un médium privi-

GERARD CONDÉ.

notre L'incons

(1) L'ouverture est prévue

### par Philippe André

de Schumann

quelle masure son cauvre a-t-elle été influencée par ce processus morbide ? Le travail de création at-if & son tour fell feeling la répondre à ces interrogations, l'auteur E recours au la psychensiyse; rend iii compréhension ils armine développements un peu ardue, mais le souci d'éviter tout jargon et la clarté des démonstrations per-mettent de ne jamele perdre pied.

Les conclusions de Philippe André : Il la Carrier pas carrière qu'elles découlent s'im elle minement aussi peu dogmatique mann bis made from more festation in personnelité influetique marquis (dominée par l'angoisse), i som sont venus s'ajouter, è pertir i 1844, symptômes d'une paralysis géné-

rale qui altait entraîner sa fin prématurée. Les signes d'une person-nalité inquiète sont visibles dans se création - prédilection formes brèves, banchi de travailler vite pour voir l'œuvre schavés sussitôt que possible - comme dans « bourgeoise », pour n'avoir jameis faira face i me situation imprévue. Mais, à partir de 1844, balase de ses facultés vont l'inciter

à « traveiller time qu'il est jour » avec une sorte de fébrilité produc-trice dont l'année féconde de 1849 is point white it is z innée a comme son génie, eile ne fut que secondaire ou, pour misux dire, accidentelle. La prudence et la directamention

de l'analyse font le prix de ce livre, plus que sea conclusione. Le refus d'interpréter hâtivement des symp-

**LMOGADOR L** 

THEATRE MOGADOR

property and the second of the

Schumann, les chants de l'ombre, par Philippe André, 224, pages, éditions Jean-Chude



PUBLICIS (v.o. Dolby) - PARAMOUNT ODÉON (v.o.). I v.f.: PARAMOUNT CITY MAILLOT FAITH MOUNT OPÉRA - PARAMOUNT MARIVAUX PARAMOUNT BASTILLE - PARAMOUNT MONTMARTRE PARAMOUNT MONTPARNASSE - PARAMOUNT PARAMOUNT GOBELINS - MAX LINDER CONVENTION BUILT CHARLES Et les moilleures salles de la périphérie



### L'avenir de cincina d'animation, tômes trop vagues, de pratiques poet mortem une osychanalyse illument um légèraté qui n'était pes

## en 1985, pour le 90° anniversaire 🖶 la première projection publique du ciné-

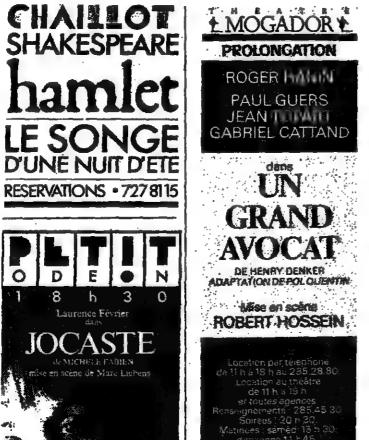

En v.o. : STUDIO GIT LE CŒUR - OLYMPIC ENTREPOT.

du 1er au

27 février

cinquantenaire aisé, brillant, mais usé, cherche jeunesse, l'audace. Conformisté, s'empêtre dans poncifs sans décider l'audachirer ni l'en rire, survit grâce à comédiens qui lui donnent leur vérité. COLETTE GODARD. ■ Comèdie des Chumps-Elysées, III h 45. Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES » 784.70.20 (lignes groupées) (de 11 heures # 21 heures. sauf les dimanches III jours féries) FIRMIN CLMI R L'Opéra de Smyrne

joune canaille.

Carlo Goldini

1

Théå i zgnol

# **ANIMÉES**

## à l'ombre des ordinateurs

Faut-Il busser les bras, abandon peintre de ne plus peindre, à un des machine-miracle machine-miracle fait en forcément le bonheur 📥 autres, qui refusent www systems tique, faille, absence de

semaines pour in film in prise in Le producteur, quand il y to a un, doit affronter les distribuqui hésitent | un minimum garanti avant tournage, et banques, il la agios grèvent dan-gereusement les devis. Le prix la serieusement les devis. Le prix la serieusement les devis le prix la serieusement les devis la prix d'un film I vedettes, bênéficier

du vedettariat. 🔝 aussi, 🔤 pouvoirs publics intervenir, déve-lopper recettes, trou-ir des de financement ner les crayons, le papier, les cel-lules, la pâte Il modeler et se lancer première le lancer techniques Autant demander un

grain, de chair qui fait toute la différence. La lenteur d'exécution est trouvailles, page

### « La Fille sur la banquette arrière », de Bernard Slade C I l'on la à-côtes, par exemple, inforle métier ou la situation protagonistes, il apparaît que la nouvelle pièce du dramaturge américam Sernard Slade, 🖥 🏬 🔤 😉 banquette arrière, Jean-Claude Carrière, Jim-

# SELECTION

### CINÉMA

### Ingrid Caven à Toulouse

Du 9 au 15 février, le Goethe Institut organise avec le centre culturel municipal. le Grenier de Toulouse, le cinèma Rex, un hommage à Ingrid Caveu, avec huit films : la Paloma. l'Ombre des anges, de Daniel Schmid, le Jour des idiots, de Werner Schræter. Mes petites amoureuses, de Jean Eustache, Maman Kusters s'enva-t-au ciel. l'Année des treizes lunes, de Fassbinder, et deux films inédits en France : Malou. de Jeanine Meerupfel. Looping, de Willy Bockmayer. Ingrid Caven présente un programme video-chansons (le 11) participe à un déhat sur le métier d'actrice (le 12) = L une + table ronde - (le 13). Renseigne-(61) 23-08-34.

### L'Enfant secret de Philippe Garrel (Lire l'article page 11.)

### Petites guerres

### de Maroun Baghadi

Une certaine réalité quotidienne libanaise. en les grilles idéologiques appliquées par l'Occident. Dans les mans de Beyrouth, dans un paysage social bouleversé, trois incarnations d'une génération per-

III AUSSI : Clémentine Tango. de Caroline Roboh (masques = bergamosques). Les Dieux 💵 tombés \*\* Li tête. de Jamie Uys (grande vadrouille au Boswtana). Tempest. de Paul Mazursky (Shakespeare mu um Monhattan et la mer Égée). Subwuy riders, d'Amas Poe (ne tirer pas um David Goodis). Le Ter-ritoire, de Raul Ruiz (le cinéma cannibale). Tracail au noir, de Jerzy Skolimowski (Ma cabane en nant sans aul doute important. Angleterre).

### THÉATRE

### ■ Granit ■ Saint-Denis

Du Théâtre de la Bastille où ils étaient en novembre. ma Théatre Gérard-Philipe de Saint-Denis, où ils more du 15 au 26 février, les · Mexican Hondé ». ex-Hauser Or-

### « L'étranger dans la maison » à la Cité

grand beau brun breux aux yeux ne (on dirait un des rois de la e), court la suit, poursuivi par les super-gendarmes du prési-dent, quoiqu'il n'ait été chapitré ni par Krasucki ni par Mine Ben Bella. Il se réfugie dans l'apparte-ment d'un Français moyen adepte de l'auto-défense (même les petits-enfants et grands-parents de cette famille s'entre-canardent à la Winchester). Débarque alors, impropunts la souverair qui s'est impromptu, le souveraim, qui s'est invité à diner chez des « simples » (la sous le précé-dent septennat). S'ensuit une housérique hamille de polochous. nousernque natume de potocnous. Ce chef-d'œuvre de poésie et de vérité a fait un triomphe, chaque soir, l'année dernière, à la Cartou-cherie de Vancennes. L'auteur, Richard Demarcy, est le modeste déminirge d'un théâtre merveil-

S

nent, ces hommes sans femmes dans leur drûle de monde en déséquilibre, me clowns songeurs dont l'humour griffe. 🚃 musiciens mélancoliques dont les chansons racontent un rire étrange, - formidables consédiens du fantastique.

### «Superdupont ze show» au Casino de Paris

Pour me de succès. Superdu-pont, le héros à la baguette me le pras, quitte l'Odéon 🔳 s'eu va 📖 Casino de Paris sa guest star, Alice Sapritch, danseuses délurécs, sa musique entraînante, mapleisanteries terrifiantes, Magic

ET AUSSI : Ida par Viviane Théophilides, à l'Athénée (un charme ensorcelant). Eden Cinema au Lucernaire (la tendresse de Duras) et toujours les Shakespeure : Humlet www Richard Fontana à Chaillot. le Songe d'une nuit d'été à Gémier. Richard II . la Nuit des Rois par le Théâtre du Soleil dans sa Cartoucherie.

### MUSIQUE

### Les grands travaux de l'IRCAM

Colloques de spécialistes toute la journée (du III au 14), conférences le soir (Centre Pompidou, du 9 au 14). par Deliège, Dahlhaus, Kay. Berio et Boulez, journée portes ouvertes . (le 13. de 13 h à 21 h 30), enfin concerts à l'espace de projection weem des créations de Manoury, Murail, Reynolds (du 15 18, 1 18 h № = 21 b). I'IRCAM réuni man forces pour étudier « Le concept de recherche en musique - m mi rapports mus la recherche scientifique. Un tour-

On ne négligera pas pour autant trois autres concerts de musique contemporaine : œuvres de Cohen, Jolas W Vivier. par 2e2m (Pompidou, le 14): Ligeri, Alsina, Berio, Sciarrino, par Musique vivante, di-rection D. Masson (Gémier, le 15), et Chaynes, Risset, Barrière, Philippot (Radio-France, le 16). Abondance de biens...

ET AUSSI : à l'Opéra de Paris. nouvelle production de la Chaure-Souris de J. Strauss (les 15, 19, 21, etc.): I l'Opéra-Comique, l'Amour des trois oranges, de Prokofiev, mise m scène D. Mesguich (9, 11, 14. 16...) : le Voyage d'hiver. de Schubert, chanté par Jon Vickers (Champs-Élysées, le 16).

Schumann, par le N.O.P., dir. T. Guschlbauer (Radio-France, le 10); Julian Bream (Champs-Élysées, le 11) : 20 unniversuire de France-Musique, par l'Orchestre National (Pleyel, le 12): Schumann. Schubert. Strauss. par G. Kremer = A. Schiff (Champs-Élysées, le 14); Shirley Verret (Athénée, le 14); Deller Consort (Th. de la Ville, du 15 au 19. 🖹 im h 30): Penderecki im Tchatkovski, par l'Orchestre de Paris. dir. E Haitink, avec M. Rostropovitch (Pleyel, les 16, 17, 18).

### JAZZ

### L'ARFI à Dunois

Les Lyonnais de l'Association pour un folklore Imaginaire (ARFI) débarquent en force à Du-

N

galerie denise rené bouleverd Saint-Germain, FAIII - Tél : 222-77-57

### **MARIA SIMON**

MERCRÉDI S FÉVRIER ... III H. III

GALERIE DROUANT

52, rue du Faubourg-Saint-Honoré (81) - 265-79-45

du 8 au 22 février 1983

nois (28, ma Dunois, 75013); Guijecri les 10 et 11 ≡ le Workshop ... Lyon, les 12 et 13. Un son, un tempérament, une façon de vivre la musique, un sens de l'humour et de la distance tout I fait originaux.

ET AUSSI : Le Travelling Bang de George Gruntz, composé de mu-siciens européens (Palle Mikkel-borg. Urs Blochlinger). argentins (Dino Salizzi), sur une rythmique porfaite (Mike Richmond, Gerry Brown) le 13 à 17 h à l'Espace Car-

### **GALERIES**

### Gérard Singer

ELA fait presque vingt aus maintenant que Gérard Singer réalise ou projette des sculptures ouvertes à la circulation. Initude pour cheminer, déambuler; pour des patios, des jardins, des places, des passages, des initude de villes nouvelles notaument. Des sculptures en bétoa brat, aux formes corrodées, qui réinfroduisent au cour des cités démembrant arthogonales et al réintroduisent au cœur des cités démesurément orthogonales et si peu à l'échelle humaine l'immense grandeur d'un paveau peu à l'échelle humaine l'immesse grandeur d'un paysage de moutagne, travaillé depuis des millé-naires par le veat ou par l'eau, où l'on peut se semir bien. Il y a quelque chose de primordial dans sen reliefs, pas naturels du tout, fruits de calcuts servés, de relevés, de courbes de niveau, et assez simeoux, assez embrouillés pour permettre à chacun de s'y retrouver. En attendant son retour des Amériques, où il ent parti pousser ses recherches de combinaisons d'éléments modulaires avec l'assistance de l'ordinateur, la Galerie Jeanne Bucher propose un de see nesance de rordinateur, la Galerie Jeanne Bucher propose un de sac ouvrages, fait de ceut choq dé-ments et de trois seniptures, le tout en ferrocliment. Où il est re-commandé de s'asseoir sur la der-nière marcha, pour y voir le pano-ranna. – G. B.

★ Galerie Jeanne Bucher, 59, rue de Seine, 75006 Paris. Jusqu'au 26 février.

MUSÉE RODIN

**DESSINS** 

de

RODIN

Dossier 2 : UGOLIN

T.L.J. (sauf mardi) 10 h - 17 h

DERNIERS JOURS

PREMIER SALON

DE SCULPTURE

**ESPACE ET MATIÈRE 83** 

Dans le cadre de l'université Paris-VI, P. 7, une exposition en ploin

24 mai au 15 juin 1986

Demande du dossier de candidature : CENTRE CULTUREL AFSIAS,

place Jussieu, PA cutre amphi 34 et 44

Date limite du du avant le 28 février

din : Groupe africain Agbavia (du Bénin, 10 musiciens) Il la Chapelle des Lombards : Philippe Petit et Alain Jean-Marie au Petit-

### DANSE

### Pina Bausch et le Tanztheater de Wuppertal

### Théâtre de la Ville

Personne ne résiste plus I Pina Bausch : partout le public, pris le contrepied, écarquille le lui renvoie rythme essoufflé du bandonéon.

### Noureev au Théâtre des Champs-Élysées

Un role 🗪 composition dans un ballet expressionniste, Mademoi-selle Julie, avec français de Nancy.

### Maurice Béjart Palais des Sports

Hymne à la Méditerranée Thalassa, avec le Ballet du Baiècle.

ET AUSSI : le 10 février Danse baroque au théâtre du Ranelegh par Catherine Turocy (chorégraphe des Boréades) et trois danseurs le 10 février. Février pour la danse à Avignon (douse chorégraphes en stage et en spectacle) Andy Degroat aux Entrepôts and de Bordeaux le 11 (la la impertinente).

### **EXPOSITIONS**

### Le nouveau travail d'Henry Moore

RÉS tôt, Henry Moore a trouvé sa voie de scriptent.

Et depuis il n'a cessé de répéter à satiété la même image dans ses « figures cauchées », la tête légèrement relevée, ou assisea, paysage comme des rocs qui scraient là de toute éternité.

Durant ces vingt dernières amées, ces figures réalisées à partir de petites choses qui tiennest dans le creux de sa main, avant d'être agramées à l'échelle mommentale, sont devenues de plus en plus nombresses. Moore était désormais l'artiste qui avait les moyeus matériels d'accomplir en grand ses variations ser la Mêre à l'enfant. Il a couvert les mosées de sculptures, offiert ses grands plissculptures, offert ses grands pli-tres à Torento, fait une importante donation à la Tute de Londres, insallé ses statues devant de grands mildings modernes, auxquelles ils doment une primitive et lamaine doment me primarie et manand dimension, et dans les pares à aculpture d'Otterlo en Hollande, au Louisianna au Dunemark. Chaque fois, en sculpture a changé son environnement, est devenue une

Le grand âge venu, ce fils du Yorksbire, huitième enfant d'une famille de minears, s'est cabué. A quatre-vingt-cinq ans, il dit vouluir se mettre au travail vraiment, sutrement dit à ne plus accorder d'importance qu'il Pessentiel. Les dessins et sculptures qu'il expose galerie Maeght sont de ces dix dernières anoies, et plusieurs datent de 1980-1981. Moore est comme d'autres très rares artistes est quentes tris trans attite del content cans le brimengial : les trictes del

Il est stimulant, l'espace factice de la feuffie blanche où il creuse des paysages aux replis d'ombres pour y loger ses silhouettes de lumières. Des paysages sans anocdote al actualité qui le rattacheralent à m moment particulier, sinon à l'état de son influx crénteur un jour

eren die Market

ئەمەرىد ئارىڭ راھىيا تىكان ئىسى

- DAS

See mark offer

الأولى مشهد الهيديون . الأولى الإدارة

Salper of

্ৰাভাৱাৰ জন্ম ভাল কৰা ইণ্ডিয়া

Territory

et o stanje do se se se se do se se se se se

The state of the s

The second second

ALL STATES

with the property

The same of the sa

Jana 1

To the second

THE STATE OF THE S

- STATE OF

to transfer the 

Polir les surfaces, con cusi, retrouver l'expression archit-que comme les antiques sculpteurs que comme les antiques sculpteurs aztèques, jouer avec quoiques courbes souples, quelques trois de lumière dans les formes avec la continue de la continue d lumière dans les roumes avec a-gentiment d'étrangeté de ces petites têtes naives montées sur de grands corps opuleurs où il fait néanmoins saillir les os... Tout ce langage de la sculpture accumulé le long des la sculpture accumulé le long des ans atteint une plus grande force dans ces petit formats; le rève d'Henry Moore y est plus deuse. Il reconquiert sa sculpture avec ou reconquiert sa scuipture avec ou dessins et y trouve des idées non-

Nouvelles ? Pas vralment. Rim n'est jamais nouveau chez Moore depuis que l'artiste s'était « trouvé » lors de sa première atéchirante rencontre avec le scalpture primitive aux années 30. Il ne l'intéresse guère à l'innovation technique en art, qui ne douve de nouveau que l'Illusion. Il préfère approfondir, travailler pour l'étrappine, n'exprimer — s'è le pout — que en qu'il appelle sa vision : sans elle, dit-B, il n'y a al sculpture ul aniste l'expression première des grandes émotions de l'homme devant la nature.

### JACQUES MICHEL

★ Sculptures et dessins récents d'Henry Moore, galerie Maeght, 13, rue de Téhéran.



1976/1983 - Février/mare 14, rue de l'Abbaye 175006 PARIS - 325-54-06

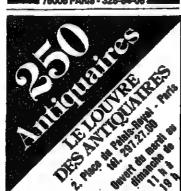

SEVRES DE 1850 M NOS JOURS

OLYMPIC BALZAC ÉLYSÉES — OLYMPIC SAINT-GERMAIN OLYMPIC HALLES — OLYMPIC ENTREPOT.

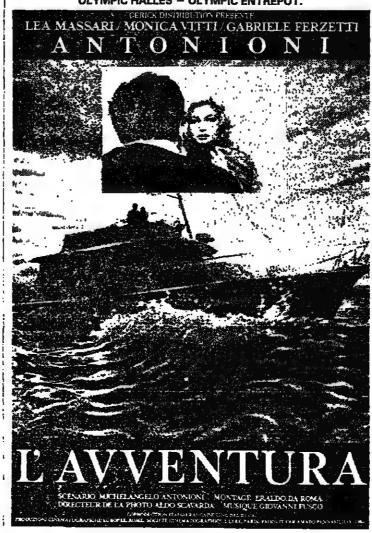

### coproduction : maison de la culture - la seine-saint-denis théâtre de liberté - maison de la culture de nantes (dir. j. blaise) LES AMES MORTES de nicolas gog 🗤 PAR LE THÉATRE DE LIBERTÉ MA MIN DE LA CULTURE AULNAY DU 15 FÉVRIER AU 6 MARS BOBIGNY | DU 15 AU 20 MARS missian and et legation 831.11.45 - 868.00.22 - 3 fnac/COPAR

En v.o. PARAMOUNT CITY TRIOMPHE - PARAMOUNT ODÉON. En v.f.: PARAMOUNT DMAA - REX - PARAMOUNT MONTPARNASSE
PARAMOUNT MONTMARTRE - PARAMOUNT BASTILLE
PARAMOUNT MATTAIN - CONVENTION SAINT-CHARLES PARAMOUNT GALAXIE - PARAMOUNT La Verenne CYRANO Versailles - ALPHA Argenteul 4 MOUSQUETAIRES Saint-Michel

### JACQUES PRÉVERT Epinay - CARREFOUR Partin. PRIX SPÉCIAL DU JURY

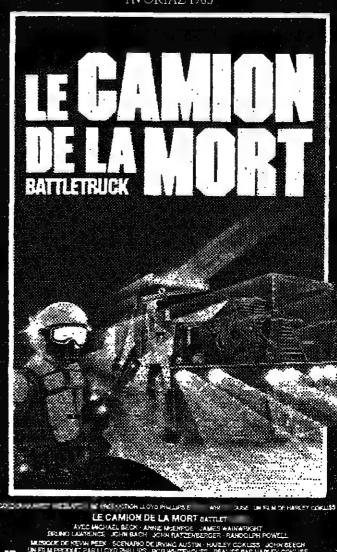



### **EXPOSITIONS**

#### Centre Pompidou

MONDE DEL

of the same of the same

Section 1

Section 1 to the section of the sect

Stockers of the first stockers of the stockers

to yet the state of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Secretary of the second of the

Section 1971 of the section of the s

Allera Articles and the Application of the Applicat

HAN SERVICE ! THE PERSON SERVICES SERVI

dignis der bereit

A STANDARD OF SE PUBLIC

the same and the same same and the same and

Market And And Street, Street, St. P.

desc. Harris and the pr where is the month of the same ## 1 mm 115 cm 50 cm 21

STATE OF THE PARTY.

養有 ながます 十重かりおすべこ

4 BAS

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

A TOP A STATE OF THE STATE OF T

AL PROPERTY AND ASSESSED.

**連続を記録が、「**それかんな」、"

**《连续符》 题 答 图图** 

5 AD 70 MARS

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

N 78.78

en Louis Model

4%

🖛 🖦 ila sang i

State printer in all all the A Spiritary Court of the Paris and placed on a to me, the parties and

Manager - The Matter to

To best See thing

e de la companya de l

and ch-

Carrie -

William St.

Entrée principale rue Saint-Martin (277-12-33). Informations téléphoniques : 277-11-12

Sauf mardi, de 12 h à 20 h; saut ca dim., de 10 h à 22 h. Entrée libre le dimen-

che et le mercredi. Animation grantite, and mardi et di-manche, à 16 h et 19 h; lo seed à 11 h, catrée du musée (trisième ); handi et jeudi, 17 h, galezies contemporantes.

HANS/JEAN ARP : Le temps des pe-lers déchirés. Jusqu'au 26 mars. TERRES. Une approche de matérian... Auclier des enfants. Seuf dim. et mar.,

de 14 h à 18 h. Jusqu'au 15 février. BURAGLIO; GAUTHIER; PAGES.

IMAGES FARRIQUEES. - Junga'm NANCY WILSON-PAJIC. - Seles photo. Jusqu'an 20 mara.

TRICOLOR VIDEO DE NAM JUNE PAIK. Forms. - Jusqu'ne 11 avril.
TETES D'AFFICHES. Photographics
de P. Ullmann. Grand foyer. Jusqu'an

25 tevrier.

LES COULLESSES DU DESQUE. —
Salle d'actualiné. Junqu'un 26 février.

ENSEIGNER LES ARTS PLASTIQUES. — Carrofonr des régions. Junqu'un

JE VEUX UN CHEVAL Hibliothèque des enfants, piazza. Jusqu'au 28 février. CCL

PORTES DE LA VILLE.

L'AMERIQUE REGARDE LA PRANCE : Time La Jusqu'es

FERA-T-IL BEAU DEMAIN ? Mi-

#### Musées

DE CARTHAGE & RAIBOUAN.
2 900 ses d'art et d'Metaire en Taniela.
Petit Palais, avenne W.-Cimychill (26512-73). Sanf brodi, de 10 h à 17 h 30.
Jusqu'an 27 février.
L'ART DU EVIIP. SIÈCLE DANS
LES CARMILIS DE FRANCE. (Enrée: 12 F). — GRAVURES DE LA
COLLECTION DUTHUIT, EVEVIII effecte. (Entrés: 9 D. .... Petit Pa.

COLLECTION DUTHUIT, XVXVIII silicies. (Entrée: 9 F). — Petit Pelais (voir ci-denses). Jusqu'au 15 févries.
L'ECOLE DE LA HAYE. Maitres
hollandais de XIX allele. Grand Paleis.
Entrée place Clemences (261-54-10).
Sauf mardi, de 10 h à 20 h; mer. jusqu'à
22 h. Entrée: 14 F; sum.: 11 F. (Entrée
granite le 21 février). Jusqu'au 28 mars. SALON DE LA JEUNE PEINTURE - Rossmage as travell collectif, Grand: Paleis, avenue Winston Churchill (562-59-12). Do 11 h à 19 h. Jesqu'an 23 fé-

RICHRSSES ARTISTEQUES DU PLATEAU DE MULEVACHES. -Orand Palais avenus du Géoural-Eisenhower, Sauf mardi, do 10 h à 18 b. Entréo libre. Jusqu'un 28 février.

SALON DE LA MARINE 1902. Musée de la Mérine, Pulais de Cheilot (entrée Place du Trocadéro). Seuf mardi, de 10 à 18 h. Jesqu'au 13 férrier. COLLECTIONS D'ART RHIMER. Musée Guinnet, 6, place d'Idea (723-61-65). Seuf merdi, de 9 h 45 à 12 h et de

13 h 30 à 17 h 15. 13 h 30 a 17 h 15.

COBRA. (1948-1951). — Jusqu'un

20 lévrier. DANIEL GEAFFIN. Sontetures à vent. Jusqu'un 27 février. FELLINI, sen photographiet, sen dessinajusqu'un 27 février. — Minsés d'art moderme de la Ville de Paria, 11, avenue du
Président-Wilson (723-61-27). Sant fundi,

(a 10 h 17 h 30 mercetti insent.)

de 10 h à 17 h 30, mercroti jusqu'à 20 h 30. Entrée : 10 F (gratuit le dimen-TRUC ET TROC. Legons de choses. --MARKUS RAFTZ. Travanz. 1971-1981. ARC au Musée d'art moderne de la Ville de Paris (voir ci-desens). Jusqu'an 6 mars. ECOUTE MES IMAGES, Avec D. Farès. - Musée des enfants, 12, ave-me de New-York. Sauf kindi, de 10 h k 17 h 30 (animation pour les groupes, sur rendez-vous au 723-61-27, poets 365) jusqu'un 13 février.

PRÉSENTATION TEMPORAIRE D'ŒUVRES APPARTENANT AUX COLLECTIONS NATIONALES. L'Orient des croissies. Paintare du dis-septième siècle. Aspects de Part meoli-tain au dix-équième siècle. ~ Jusqu'us 25 mars. ~ Emar : un royaum sur l'Es-pleste un temps des Hitties. ~ Jusqu'il le



18H30 RÉCITAL J.-PH. COLLARD CLEMENTI - FRANCK TCHAIKOVSKI - CHOPIN

20H30 CONCERT SCHÖNBERG STRAVINSKI LES SOLISTES DE L'OPERA A. RINGART - X. DEPRAZ C. SCHNITZLER

22H30 MUSIQUE TRADITIONNELLE VIETNAMIENNE

PHILIP MARIE LOCATION AUX GUICHETS DE TIN A 12H30 - RENSEIGNEMENTS OPERA-COMIQUE , 295.12.20

- Georget Shew :
photographiques - Musée d'art et l'ai, palais - Tokyo, 13, avenue II
Président-Wilson (723-36-53). mardi, de 9 h 45 à 17 h 15. Entrée : 7 F ; le nche, 3,50 F.

TAPIO WIRKKALA, Jusqu'an 11 avril JOUETS FRANCAIS 1889-1980. Jusqu'au 14 février. - LA CRE-CHE ANIMÉE DE R. ROUTRE. Entrée: 10 F. Jusqu'au 14 fevrier. — Mu-sée des arts décoratifs, 107, rue de Ri-voli (260-32-14). Sauf mardi, de II h 19 h; sam. et dim, de 11 h à 18 h. En-

trée : 15 F. PLAQUES ÉMAHLÉES PUBLICI-TAIRES. — Missée de l'afficire, 18, me de Paradis (246—13-09). Sanf mardi, de 12 h Il 18 h. Jusqu'au 13 février.

CARLOS CÓBRA / JEAN-PAUL PHILIPPE: Prix Bourdelle 1981. Bourdelle, 16, (548-67-27). lundi. 17 h 40. Jungu'an 27

UGOLIN, enhinat des dessins. — Mu-Rodin, 77, rue de 1 (705-01-34). Sunf mardi, de 10 h ii 17 h. En-trée i F (dim.: 4 F). Jusqu'an 14 février. ILLUSTRÉS DU
XIX SIÈCLE: de fait de
12, tue Surcouf (555-91-50). Sauf dim.
(et jours fériés), de 11 a 18 b. Entrée re. Jusqu'an 15 mars

JEAN GIRAUDOUX. Du réel à Pinnegianira. — Bibliothèque nationale, 58, rue de Richelion (261-82-83). De 12 h à 18 h. Entrée : II F. Jusqu'un 1- mars.

FRANÇOES PUYPLAT. - Galerie de photographie de la B.N., 4, rue Louvois. De 12 h à 18 h. Emrée fibre. Jusqu'au UNIFORMES CIVILS, CREEMO-

UNIFORMES CIVILS, CREMO-MIAL, CIECONSTANCES. — Galliera, 10, avenue (720-85-46). — lundi, de 10 h l 17 li 40. — 19 F. lungi'an 17 avril. ERIK SATTE A MONTMARTEE. — Musée de Mont ive, 12, rue Cortos (606-61-12). De 14 h 30 li 27 h 30; dim., de 11 h à 17 h 30. Entrée : 8 F. Jusqu'à lin-eard.

I, quei de l'Horioge (354-30-06). De 10 li à 12 L Jusqu'au 28 fémini GUERRE ET RÉVOLUTION EN BUSSIE 1914-1921. Affiches et image-

rie. — Musée des deux guerres moodiales, Bôtol des Languagnes moodiales, clemes (551-93-02). Sant hundi, de 10 h à 17 h 30; dim., de 14 h l 17 h 30. Batrée : 10 F. Jusqu'su 20 février. LE FAIT DIVERS. - Maile des arts

Mahatma-Gandhi (Bols de Boulogne) (747-69-80). Sauf mardi, de 10 h à 17 h. Botrée : 8 F ; dim. ; 6 F (granaite le 4 men). Jusqu'en 18 avril. Centres culturels

CORRE, FAURE, LE BOULCH, TI-BOUFLET. — Fondation setionale due arts graphiques et plastiques, 11, rue Bur-ryer (563-90-55). Sauf mardi, de 12 h à 19 h. Jusqu'an 14 février. L'HOTEL DE SALM, publis de la Lá-gian d'homseur, 2, rue de Bellechasse (555-95-16). Sauf landi, de 14 h à 17 h. Jusqu'an 10 avril.

Jusqu'an 10 avril.

HILDA VON NORDEN, TAN Graverse, menotypes — EVELYNE POMMIER. Agentelles, tablessur. LE FAUBOURG SAINT-GERMAIN. La rue de Lille. - Institut aferiandais, 121, rue de Lille (705-85-99). Sauf hadi,

de 13 h à 19 h. Jusqu'au 27 février. DICK BENGTSSON. Peintures, dessins, photos, gravares. Jusqu'an 25 févrien Centre culturel sué-dois, 11, rue Payenne (271-82-20). De 12 h à 18 h ; sum et dim., de 14 h à 18 h.

PRERRE ET MARIE. Une exposi-tion de travaux. – Institut Curie, 36, rac d'Ulm (329-68-61). Ven., ann. et dim., de 11 h à 19 h. (Première partie : janqu'en

mars).
SEVRES, de 1880 à nos jours. Le Louve des antiquaires, 2, place du Palais-Royal (297-27-00). Sant tundi, de 11 h il 19 h. Eatrée: 15 F. Jusqu'au 10 avril.

ORNEMENT ET FABLE Henry Heerup. — Maison du Danemark, 142, avenue des Champs-Eysées (723-54-20). De 12 h il 19 h; dim. et fêtes, de ill h à 19 h. Ba-trée libre. Jusqu'au 23 février.

NAISSANCE 118 I. LOUISIANE. (1662-1739). — Hôtel de Rohan, 87, mar Vieille-du-Temple. Sanf landi, de 10 h 30 h 18 h. Earrée: 10 P. Jusqu'an 22 février. SAURA. - Maison d'Espagne, 7, rac Quentin-Bauchart (723-94-31). Sauf chardi, de 17 h à 20 h ; sam. et dim. de 15 h à 21 h. Hanté libre. Jacqu'an 27 ff-

L'UNIVERS MACIQUE DES IN-MENS HURCHOLES. — Centre culturel du Mexique, 47 bis, avenae Bosquet (555-79-15), Sauf dim., de 10 b il il h; saun., de 12 h 2 18 il Jusqu'au 12 mars. BECASSINE AU MARAIS. — Centre Culturel du Marais, 20, ruc des Francs-Bourgeois (272-73-52). Sauf sanedi, de 12 h à 19 h. jusqu'an 13 mars.

Fries in Charles, Jusqu'au RENÉ CLAIR. - Cinémathème fran-1E DE Lucie Pani-1982. – Foyer du théatre, place Pani-Chadel (325-70-32). Jusqu'en avril. –

parte. Sauf lundi, de 11 h 30 à 18 l. Ba-trée libre. Jusqu'au 20 février. RICHARD WAGNER. - Salic Playel, 252, ros du Faubourg-Sains-honoré (563-88-73). Jusqu'au 15 février.

PROBLEM PITOEFF PT NOM TEMPS. — Thélire national de l'année (grand foyer), place du Trocadéro (505-14-50), Jusqu'an 27 février. BECERRA, RERNANDEZ, PENA.

- Ambassade du Venezuela, II, rue Copernic (553-29-98), Sauf sau, et dim., de
9 h 30 â 14 h. Jusqu'au 22 février.

JACQUES VIGOT, Pelatures 19761982. - Maison de la calture, II-13, rue
(141-50-30) Insurium.

(241-50-80) . Jusqu'au PARIS. Photographies d'A. de Andrade. – Espace latino-américain, 44, rue da Roi-de-Sicile (278-25-49). Sauf dim. et landi, de 14 h à 19 h. Jusqu'au 19 février. - Mairie du 11' arrondis-Léon-Blum. II h 30 à 18 h. Jusqu'az 14 février. Galeries

LA - Galorie Charmy-L'Envers, 61, raw Lisomond (707-39-50).

CLIVAGES Nº 7: centres sat papier de Catdesse, Marfalog, Rèfolo Cheannain, Tal-Cont. Illieric Clivages, III rue de l'Université (296-69-57). Jusqu'au 26 fé-

ARTHUR CONCEMPORATES : Bez, Constant, Garnier, Halie, etc. Gulerie Hausenbourg, 20, rue & Rivoli (278-65-15). Juaqu'au 19 février.

CAPRASCO, Scatteres - HENRY LLU, pensines, Synart, ..., avenue L Bratenii (566-63-50). Insqu'un 15 février. FORMES MODULATRES : donnés de 

CAPELIARI/CHAROS/ERSL thre in (551-00-85), Jason on 19 19 44 PICTURA/EDELWEISS: Œarres des

netistes ayunt participé à la revue. - Cua-rie de Varenne, 61, rue de Varenne (705-55-04). Jason he 26 février. BOURSE AUX PROJETS. ~ Galerie

OURSE AIX PROJETS. - Galerie
A-Outin, de Sébastopel
(271-83-65). Jimqu'au 3 mars.
DÉTAILS, (LEENS). AganVentadour,
4, rue Jusqu'au 4 mars.
ALYANNE. L'œil
58. : Quincampoix (278-36-66).
Jimqu'au 25

ANDRÉOU, gravares, dessitus. Histol Austra, 29, rue Communitie (266-15-15). Judge'an 25 février.

EARET, APPEL, Objekt trousie III. 1982. M. Jusqu'au come, 9, rue Liené (331-23-84). Jusqu'au BERNARD BUFFET. Paymagns. Gale-ric M. Garbier, 6, avenue Matigaon (225-

61-65).

PAVIL, BUNEN, Energy, — Galerie A.—
Magnier Bonner, 67, rue Saint-Dominique
(555-19-35). Jusqu'au 5 mars.

CARABEN, 111.
Jisqu'au 31 mars.

CREATONINI. Hulles at apparelles. Caterie C. Boroard, 9, run dos Bonne-Arm (326-97-07). Jusqu'an R avril.

WALTER HALFE FIRE C. CO. 

PAULA GABRIEL The state of same side by side. Galerie Bama, 40, ruo Quincampoix (277-38-87). Jusqu'an 8 mark. 

ounies. - Nane Stern, 25, avenue de ville (705-06-46). Jusqu'au 19 mars. PER KIRKESY. Galerie Gillensio-Lange-Salomon, 24, rue Beambourg (278-11-71). Jusqu'an 19 février. GEORGES KOSKAS. Pointures 1947-

1950. - Chilain Raph', 12, rue (887-80-36). Jusqu'an 5 mars. JEAN-YVES LANGLOS. Galerie Re-nard, 40, rnc Tuniversité (261-10-22). Jusqu'an

LUCEBERT. Galerie Stadler, 51, rue de liaine (326-91-10). Jusqu'an 19 février. YO MARCHAND. Testament de di-llemen – Peintures. Gal'Artemia, 96, rue de Gresselle (544-57-87). Du 11 février su

ANDRÉ MASSON. Graveres des an-nies 40 à anjuentimi. Artental, 9, avenue Matignon (256-32-90). Jusqu'an 29 fé-

MATTA. Curres melames. Galerie Beaubourg, 23, rac M Rouard (271-20-50). Jusqu'an 19 février.

MONINOT. Courses nearelles. Guierie Karl Flinker, 25, rue de Tournon (325-18-73). Jusqu'au 12 mars, 

HENRY MOORE. Scattures et dessina. Galerio Maeght, 13-14, rue de maran (387-61-49). Jusqu'à fin février. MERET OPPENHEIM - Le Roi 159 Ms, boulevard du Montparasse (326-86-92). Jusqu'au 26 février.

PRESENCE PAN-CHOUNETTE, 1969. Galerie Eric Fahre, 6, rue da Pont-do-Lodi (325-42-63). Jusqu'au 19 février. Sébastopol (278-01-91). Jusqu'au 5 mars.

FRÉDÉRIQUE PARENT, Travaux ri-cants. Galerie J.-P. Lavignes, 15, rue Saint-Louis-en-l'Iste (633-56-02) Jesqu'au 19 fé-

JEAN PONS, Galerie M. Ozenne, 22, prssage Vero-Dodu: (326-26-99). An iieu d'images, 27, rue Bichat (208-52-38). Jusqu'au 26 février. SALOMĒ. — Galerie Faridek Cados, 77, rue das Archives (278-08-36). Jusqu'au

3 mars.

GÉRARD SINGER, Permutant disposidf payangi. Gai. in J. Bucher, 53, rue de
Seine (326-22-32). Jusqu'un 26 février.

BRUNO 1/1 3, quai de Montabello (354-53-79). Jusqu'un 19 février.

JACQUES TENENHAUS. Sentanne
et aquarelles III Galerie I. 1. 1.

15, in de la (326-94-32). Jusqu'an
2011

Galerie de femmes, 74, ruo de Seino (329-50-75). Jusqu'au III mars.

JAN VANRIET. Children lay Brachet, 35, rue Guénégaud (354-22-40). Jeografe

En région parisienne

BOULOGNE-BILLANCOURT. Poramita d'obsesser. Centre culturei, 22, rus de la Belle-Fouille (604-82-92). De 10 à 1 23 h: dies. de 10 h à III h. Josqu'au CHOSY-LE-ROL Travers ser pap

objets photos. La Monaiscrie, 44, rec. In Docteur-Roux (680-54-87) Jasqu'an

CORRETL-ESSONNES, L'ean... wes d'Assear, Biget, Delfino, M. etc. C.A.C. Pable Neroda, 22, rue Marcel. Cachin (089-00-72). Sauf dim. et lamid, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30; Jusqu'ne 15 Marie ... jusqu'è 24 h. COURSEVOIR La ..... de recut en

uicue. Descine et printures d'A. Petel. Maison pour tous, 14, square de l'Hôtel-de-Ville (333-63-52). Junqu'an 26 février. CRÉTEIL. Une pratique : le monlege en sculpture. Maison de la culture, place (899-94-50). Jusqu'au (899-94-50). Jan

SEARCHMENT, Labor, Sch sons pour sons, Centre des 7 Mares 13-75). Jusqu'an 20 février.

IVRY. Fernand Ligger 1930-1935.

d'exposition. 89 his, rac Light (670-15-71). 14 h à 19 h, and dimanche.

LA DÉFENSE Le factour Cheval : images pour m paleis imaginaire. La Ga-ierie, Esplanade (796-25-25). De 11 h à 19 h. Jusqu'an 28 Gerjer.

LE VÉSINET. Les pelatres que finhee. Centre des arts et loisies, 59, boulevard Carnot (976-32-75). De 10 h à 12 h et de

MARLY-LE-ROL Renzi-schauses

institut national d'éducation populaire, 11 rue, W. Rinmenthal (958-49-11). De 10 h & 19 h. Jusqu'an 15 mars. PONTOISE. Donation Francisch. Jusqu'en mars. — Charles Cir et le monde du thélètre de son épaque. Du 12 février su 30 avril. Matée Fistaro, 17, rue du Chi-tean (031-06-75). Sauf hadi et mardi, de

14 h à 18 h. SAINT-OUENTIN-EN-YVELINES. Tendances de la peinture alatraire. Contre culturel de la Villediou. CD 58, à Elancourt (050-51-70). Sauf lundi, de 14 h à

### En province

AIX-EN-PROVENCE, Alain Fran-cols - Delbes - Premand. - Theatre Ses-tine, one an 11 [42-16-30]. Jungo'an 26 février.

ANGERS.

1982. — Musée des beaux-arts, 10, rac

Musée des beaux-arts, 20, rac ANNIECY. Trampe Fall De-Gallerd...). (45-29-66). Jusqu'an 28 février.

ARRAS. Kijne. Pelatures 1965-1982. Centre Noroit, 9, rae des Capacins (21-30-12). Juaqu'an 15 mars. AUXERPE. Cont sus de vie hospins-ère. Le nouvelle carte postule. Abbaye

LE POTAGER DES HALLES

15, rue de Cygne, 1ª

ASSIETTE AU BŒUF Tous les jours jusqu'il 1 h du matin. Szint-Germain (46-68-89). Jusqu'an 🖿 (6-vriet,

(81-44-47).

BORDEAUX Salozzé, ting, Entrepôt Leiné, Poy (44-16-35). Jesqu'an 5

BOURGES. Estive : proposition pour

ne rétrospective. de la culture, lace André-Mairaus (20-13-84). Josqu'an

nant T6-12-79. Jusqu'au mars. —
Rouse d'E. Hallord. —
esthétique, rue de (8573-15). Jusqu'au 31 mars.

CALAIS. Burgin/Tattle/Bro-chard/Darras. Musée, 25 Richelieu (97-9900). Jasqu'at Rars. - D'ane photographie l'autre. Galerie 13, boulevard

CHARTRES. Africa, africa, africa, Beaux-Artx, 29, Metro-(36-41-39). Jusqu'an 15 février.

CLERMONT-FERRAND. L'acongra-en peinture. — Il Bar-45, rue — (91-37-31). Juaqu'an

A. Curpentler on le réel la latino-eméricale.

Jatino-eméricale.

vard Donfert-Rocherene (32-07-25).

Jucqu'an 🖽 🛗

GENAS. La figuration libre et autres de expositions. Jusqu'au

Fromanger, 1963-1983. des beaux-arts, ree

(97-99-00). Jusqu'au 13 mars.

CHALON-SUR-SAONE (Bavres choi-Torden. de la Jusqu'au

DLION. La painture dans la painture, — Prisonne discrète. Musée des beaux-aris, Place de la Sainte-Chapelle (30-31-11). Tusqu'un 28 février.

GRENOBLE Lone Jay. 1795-1815 -

rives parcours despisates. De 27 janvier su 24 février. Musée, place de Verdun (54-09-82). – Lacio Fassi Maior. retture (25-05-45). Jusqu'au 26 fêvrier.

LA ROCHE-SUR-YON. A. Lestie, peinture - C. photographies. c municipal, rue Jean-Jaurès (05-54-23). Jusqu'au

I.YON, Figures Imposéts, Hiver 1983. ELAC . d'échanges de Perrache (842-27-39). Jusqu'au 15

MARSETLLE, Huntari, peintures, 1969-ARCA, 61, cours Julien (42-18-01).

Josepp'en III mees.

MONTAUBAN. Le Languedoc ou les rouges: Homanage à F. Desnoyer (1894-1972). Ingres, 19, rue de l'Hôtel-de-Ville (63-18-04). Jusqu'au

MONTBELIARD. Le boutou. MALS. Février ~ Léon Zack. Peintures. Maison des arts. Février.

NANTES. Ouverture malles réso-musée beaux-arts, 10, rue Goorges-Clémesonnu (74-71-36).

LES SABLES-D'OLONNE, V. Bran-

prisentation in norther all l'abbaye Sainte-Croix, me de te-Croix, rue de (32-01-16).

TOULON. Prançais/Jean-Marie Pounseyrol. 113, boulevard Lociero (93-15-54). Jusqu'au 7

### a Ambience municule w Orchestre - P.M.R. : prix meyen de repat - J., il. : ouvert jusqu'i... houres

Dans un décor 1930, bar américain, salon et bar au  $1\pi$  étage. Caisine traditionnelle. Ouvert de 12 à à 2 à du matin. ambiance musicale.

FORMULES: «L'EXPRESS = 36,50 F a.n.c. — «LE CLASSIQUE » 43,90 F a.n.c. PARIS: 123, Champs-Elysées; Pl. St-Germain-des-Prés — \*\*\* É : 14, rue Chauvain

INDRA 359-36-72/359-46-40 10, rae du Commandant-Rivière, 8 GASTRONOMIE INDIENNE, La cuisine des Maharadjahs à Paris dans un décor anthentique. AGRÉÉ par le MINISTÈRE DU TOURISME INDIEN. P.M.R.: 120 F. Salle pour réception, cocktaîl, mariage. Fermé le dimanche.

Onatri CHEZ DEP

22, me de Ponthicu, 8

AUR. DE REQUEWIHR 12, rue du Fg-Montmartre, 9'. 770-62-39 De 12 h II h du matin. spécialités alsaciennes. Vess d'Alsace. S D'HUTTRES et su CARTE DES DESSERTS. Salons de III à 80 converts. Tal.ja

Son étoment MENU à 95 F. S.C. Ses vius de Loire. Décor centenuire authentique. Salons de 6 il 50 personnes. Déj., Dinezs-Soupers de 19 h à 0 h 15. Parking Drouot. AU PETT RICHE 770-68-68, 770-86-50 25, rue Le Poletier, 9 F.

F/dim., 1995 878-42-95 35, r. Saint-Georges, 9 cadre braton. Poissons, fruits de mer, crustacés. A 50 mètres du théâtre.

Déjeuners. Diner. SOUPER APRÈS MINUIT. Huitres. Fruits de mer, Crustacés Gibiers. Salons, Parking privé assuré per volturier. LE LOUIS XIV 208-56-56/200-19-90 8, bd St-Denis, 10 F/mardi. F/mardi.

LA BOLÉE 344-2 10, pl. Colonel-Bourgoin, 12\* 344-23-57 F./Dim.

YVONNE

Déjenner, dîner, jusqu'à 22 heures. Spécialités espagnoles : zarzuela, gambas, bacaino, celameres tima. P.M.R. 120 F. Salons pour banquets. EL PICADOR F./Itendi-mardi 80, bd des Batignolles, 17

LE GRAND VENEUR 574-61-58 6, r. P.-Demous, 17: F/sam.midi-dim. Nouvelle same Spécialités. Cassonlet, grand veneur, Rable de lièvre, Noisette de biche, Soufflé framboise. Env. 160 F. Salem Parking.

LE SAINT-SIMON 380-58-61 16, bd Pereire, 17 F/mm.

1E CUTLAUMÉ TELL 622-28-72 111, av. de Viljers, 17. F/mm midi-dim.

Maison conquantenaire. L'on vous reçoit jusqu'à 23 h. Ses plats cuisinés à l'ancienne, tranchés et servis devant vous. Gigot, train de cotes et ses vins de propriétaires. CHEZ CEORGES

Porte Maillot, 273, bd Paris F/sum. Taga de Boulogne. T.l.j. 50g. d'aff., mem 150 F vin compris. Dinera-spectacle dansant, jeu., ven., sam., meau 220 F. Orch., anim. avec Carlo NELL. Sai. p. récept. 10 il 800 pers. Park. ass.

RIVE GAUCHE \_ DINERS. prises jasqu'à minuit. LA FERME DU PÉRIGORD Tél.: 331-69-20. - OUVERT TOUS JOURS - Parking gratuit. l, rue des Fossés-S

Carte de poissons, arrivage direct se Seychelles, cuis, par le chef du Bougainville aux Seychelles. Proj. de diapos. Amb. et cadre d'origine, traditionnel. P.M.R. 120 F. 707-06-64. AU COCO DE MER Jusqu'à 23 h 30. Carrefour Montparnesse/Raspall, venez déguster les spécialités de TANDOOR. Egalement 72, bd St-Germain. 354-26-07. F/handi. 325-12-84 F/Mardi HALABAHAM M. Culsine traditionnelle. Spécialités régionnles. Foie em chaud marisine et ses vins. F. samedi midi e dimanche. Ouvert le samedi soir. LA SULTANA

CHEZ VINCENT 4, me Seint-Laurent, ID

6, avenue Bosquet, 7.

Ch. 1117, 1174 551-87-20/705-49-03 Aérogare des Invalides, 7°.

LA CHAMPAGNE

F/dim

**SOUPERS APRES MINUIT** 

WEPLER 14, place Clichy, 18-SON BANC D'HUTTRES Date of the last

LA CLOSERIE DES LILAS 171, boulevard du mitparnasse

🞮 piano : Yvan MEYER.

L'ALSACE A PARIS 336-89-36 Grillades, Poissons, Cognillages

pt Saint-Audré-des-Arts, park, Ecole médicine.

Hultres - Coquillages toute l'année GRANDE BRASSERIE DE LA MER

LE LOUIS XIV \*\* 5/100/1940 8, tel Si-Denis, Haitres, Freits de mer, Cross Biltis, Gibbes, Park, puint-ausse pur voitorie

Chez HANSI 3, pl. 18-Juin-1940 F. Tour J. 3 h. mar. CHOUCROUTE, FRUITS DE MER.

4.3

DINERS RIVE DROITE

spécialités thatlandaises, quartier Champs-Elysées.

Vieille cuisine française. Diverses spécialités. Carse environ 130 F. Fermé vendredi stir et samedi. Ouvert dimanche, DINERS AUX CILLUIUI III.

Ses spécialités de poissons, MENU à 110 F, s.n.c. et CARTE. Propriétaire et chef de cuisine B. FERRAGU. Parking, 210, rue de Courcelles. BANC D'HUITRES. Spécial POISSON'IL CRUSTACÉS, BOUILLABAISSE et BOURRIDE, Cartes crédit. Parking ausuré, 210, rue de Courcelles.

Mem 1 90 F et carte. Foie gras frais maison. Lapereau au vinaigre de Xérès. DINERS-SPECTACLES

AU PETIT RICHE F. dim. Serv. ass. jusq. 0 h 15. Huitres. Menu à 95 F. S.C.

Dans le cadre typique d'une hacienda. Diners dansants aux chandelles. Attractions avec LOS MUCHACHOS. Spécialités espagnoles et françaises.

Les files marqués (\*) sont interdits aux moirs = treize uns, (\*\*) aux moirs = dix-buit aus.

La Cinémathèque

CHAILLOT (784-24-24) MERCREDI 9 FÉVRIER 15 h. Hommage I René Clair : les Manœuvres ; 19 h. Comencini : II Femme du L Comencini : In Fem 21 h, Archives du film : Aux sources de la

JEUDI 10 FÉVRJER 15 h, Hommage Clair: Porte Lilas: 19 h, Hommage L L Bambini in citta — Fate bene fratelli — II Eugenetica; 21 h, The Verdica VENDREDI II FÉVRIER

15 h, Hommage à René Clair : Tout l'or du monde ; le h, Hommage à L. Comencini : Casanova, un adolescent à Venise : 21 h l'Argent de la vieille. SAMEDI 12 FÉVRIER

15 h, Hommage à René Clair : les Fêtes galantes : 17 h, im Madriguera, de C. Saura : 19 h, Hommage à L. Comencini : Mon Dieu, comment suis-je tombée si bas... : 21 h, l'incompris. DIMANCHE 13 FÉVRIER

15 h, The Squawman, de Coell B. de Mille: 17 h, le Camion, de M. Duras: 19 h, Hommage J L. Comencini: Qui a tué le chat ? 121 h, le Grand Embouteillage. LUNDI 14 FÉVRIER

Li h, Hommage L. Comencini:

MARDI 15 FÉVRIER 13 h. Ton heure a somé, de R. Enright | 19 h. Hommage à L. Comencini : Eugenio ; 21 h. Erwin Happert : Début, mêtée at dissolution — Trilogie de la moitié du vingrième siècle — Pa pa pillon — Ça d'est du classique, etc.

**BEAUBOURG (278-35-57)** MERCREDI 9 FÉVRIER

15 h, le Manten, de G. Kozintsev et L. Trauberg: 17 h, l'Homme à l'affut, de E. Dmytryck; li h, Hommage à D. W. Griffith:

JEUDI 10 FÉVRIER II h. L'homme qui rit, de P. Leni; 17 h. De l'aube ii mimit, de G. Dougias; 19 h. Hommage II D. W. Griffith; les Cœurs du moude.

VENDREDI 11 FÉVRIER 15 h, Messieurs, de J. Feyder | 17 % The Line-up, de Don Siegel ; 19 h, Hommage E D. W. Griffith: The Country Doctor Bobby the Coward, le Roman de la vallée

SAMEDI 12 FÉVRIER 

DIMANCHE 13 FÉVRIER 15 h. la Symphonie suptiale, de E. von Stroheim; 17 h. la Poursuite infernale, de J. Ford; 19 h. Hommage à D. W. Griffith: la Lya brisé ; 21 h, A travers l'orage. **LUNDI 14 FÉVRIER** 

15 h, Gribiohe, de J. Feyder; 17 h, Opium, de R. Stevenson; 19 h, Hommage à D. W. Griffith : les Deux Orphelines. MARDI 15 FÉVRIER

Les exclusivités

A LA RECHERCHE DE LA PANTHÈRE ROSE (A.) V.o.: Forum, 1st (297-53-74); Quintette, 5st (633-79-38); Marignan, 3st (359-2-22); George-V. B. (552-41-46); P.L.M.-St-Jacquan, 1st (589-68-42); v.f.: St-Lazere-Pasquier, B. (337-35-43); Français, 9st (770-72-86); Bienvande-Montpartasse, 15st (544-25-02); Clichy-Pathé, 1st (322-46-01).

AMÉRICAIE INTERPRE (A. v.f.)

AMÉRIQUE INTERDITE (A., v.f.) (\*\*) Rio-Opéra, 2\* (742-82-54). AMITYVILLE II (LE POSSEDE) (V.f.): U.G.C. Opéra, 7\* (261-50-32). ANNIE (A., v.o.) : Ambassade, 🖿 (359-

ANTONIETA (Fr.-Mez., v.c.) : Forum, 1" (297-53-74); Hautefeuille, & (633-79-38); Publicis-Saint-Germain, & (222-72-80); & (225-09-33); Elysées-Lincoln, & (359-36-14); & (329-83-11). - V.f.: Impérial, 2 (742-72-32); Montparnos, 14 (327-52-37) 52-37).

UAS DES AS (Fr.): (742-60-33); Ambassade, (359-19-08); Hollywood Boulevard, (770-10-41); Montparmasse Pathé, (322-19-23). Montparnasse Patie, ■ (322-19-25).

LES AVENTURES DE PANDA (Jap.):

Richelieu, ■ (233-56-70). — V.f.: Templiers, 3° (272-94-56); Ambassade, ■ (359-19-08).

LES SALLES VOIR LIGNES PROGRAMMES



LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.o.): George-V, III (562-41-46). - (V.f.): Trois Haussmann, III (770-47-55).

LA BALANCE (Fr.): Marignan, 8 (359-92-82); Opéra, 9 (742-56-31): Montparnasse Pathé, 1 (322-19-23).

19-23].

LE BATTANT (Fr.): Gaumont-Halles, 1"
(297-49-70): Berlitz, 2" (742-60-33); Richelien, 2" (233-56-70): ClunyPalace, 5" (233-56-70): ClunyPalace, 5" (21 76); Bretagne, 6"
(222-57-97): Champs-Elysées, 8" (720-76-23): 8" (35919-08): Pasquier, 8" (38735-43): Lumière, 9" (246-49-07): Nations, 12" (343-04-67); Paramount Bastille, 12" (343-79-17); Fauvette, 13"
(331-60-74): Paramount Galaxie, 13"
(580-18-03): Paramount Montparnasae, 14" (544-25-02): Gaumont Sud, 14"
(327-84-50): Gaumont Convention, 15"
(522-46-01): Gaumont Gambetta, 20" (636-10-96).

BLADE RUNNER (A.) (\*) (v.f.):

BLADE RUNNER (A.) (\*) (v.f.): Opéra Night, № (296-62-56).). (297-49-70); Halles, 1e (297-49-70); Halles, 1e (297-49-70); Halles, 1e (297-49-70); Montparnos, 1e (327-52-37).

LE BRACONNIER DE DIEU (Fr.) : Glo-ria, 18 (627-60-20). BRISBY, LE SECRET DE NIMH (A.): Haring (Hsp.), № (742-60-33); Ambes-unde, № (359-19-06).

DE CONTANT NE PORTENT PU coln, P (359-36-14) CLEMENTINE TANGO (Fr.) : Movies,

1= (260-43-99); Hantefoullle, ₩ (633-79-38); U.G.C. Marbeut, \$\times (225-18-45); U.G.C. Boulevard, ₩ (770-11-24); Parnassisms, 14\* (329-83-11). ÉROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ (A., v.o.) : Médicis, (623-25-97).

LA COURTISANE (A., v.o.) : Bonaparte, **(326-12-12)**. LE CRIME D'AMOUR (Fr.) : Marais, 4

thi, III (522-46-01). DE MAO A MOZART (A., v.o.) : Ded de Bols, F (337-57-47) ; France F

LES DIEUX LINT TOMBÉS SUR LA TÊTE (Bost. - A.) (V. Aug.) : III. 1° (297-49-70) ; Quin-

Paramount-Odéon, 6 (325-59-83); Paramount-City, 8e (562-45-76);

Paramoni-City, 8c (362-45-76); V.f.: Rex, 2° (236-83-93); Paramouni-Marivaux, 2° (256-83-93); Paramouni-Marivaux, 2° (256-31); Paramouni-Bastille, 12° (343-79-17); Paramouni-Galaxle, 13° (580-18-03); Paramouni-Montparmsse, 14° (329-90-10); Convention Si-Charles, 15° (379-33-00); Paramouni-Montmartre, 26(606-34-25).

(606-34-25).

CA VA M. ETRE TRISTE, film français in Pierre Sisser. Paramount-Octon, (325-59-83): Paramount-City, (562-45-76): Paramount-Opera, 9 (742-36-31); U.G.C. Gare de Lyon, 12 (343-01-59): I.J. (580-18-03); Paramount-Montparanase, (329-90-10): Paramount-Orienna, 14 (540-45-91); St-Charles, 15 (579-33-00): Paramount-Montmartra, II (606-34-25).

L'ENFANT SECRET, film français de Philippe Garrel. Olympic-Luxembourg. # (633-97-77); Olympic-Entrepot, I # (542-67-42).

Beuu, mechant, i gna it.

Et, qualité r-

OR // Express

5\* (633-79-38); Marignan, (359-92-82); 14\* (329-83-11). - (V.f.); Maxéville, (770-72-86); Français, (770-33-88); Ition, 12\* (343-94-67); Fauvette, 13\* (331-60-74); Mistral, 14\* (539-52-43); Mostparaos, 14\* (327-52-37); Convention, 15\* (828-42-27); Mayfair Pathé, 1\* (525-27-06); 18\* (522-47-94).

DIVA (Fr.): Capri, 2º (508-11-69): Paq-théon, ■ (354-15-04); Ambassade, ■ (359-19-08) DOCTEURS IN LOVE (A., v.o.) : Mar-

E.T. L'EXTRA-TERRESTRE (A., v.o.):

U.G.C. 1 6 (329-42-62): Kinopa15 (306-50-50). - (V.f.):

U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32);
Gaumont-Richelieu, 2 (233-56-70);
Mercury, 8 (562-75-90): Normandie, 8 (359-41-18); Paramount-Opéra, 74256-31); Paramount-Galaxie, 1318-03); Gaumont-Sud, 14 (327-84-50);
Montparnasse 1 14 (320-12-06);
Paramount Montmartre, 16 (60634-25).

L'ETAT DES CHOSES (All vol. 2-1-

LA FUITE EN AVANT (Fr.): Lucar-naire, 6' (544-57-34). LA GUERRE DU FEU (Fr.) : Lucer-naire, # (544-57-34).

HECATE (Fr.) (\*): - - - 5 HITLER UNE CAMPAGE (All., v.o.):

L'HONNEUR D'UN CAPITAINE (Pr.) : 

LE MAFON DE FRANÇOIS REICHEN-BACH (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3 (27)-23.60%

LE JOURNAL DE CAMPAGNE (Franco-israélien) : Saint-Séverin, 5-(354-50-91) (H. sp.). MAYA L'ABRILLE (Autr., v.f.) : Saint-les MISÉRABLES (Fr.) : Trob

mann, 9" (770-47-55). LA MORT AUX ENCHÈRES (A., v.o.) 

J. Pione: Simou : Concordia, 10-(208-32-05) : Saint-Antoine, 12-

(307-55-22) : Cigale, 18 (606-

LES PETITES GUERRES, film liberals de Maroun Baghdadi. V.o.: Ciné-Beaubourg, 3 (271-52-36); U.G.C. Danum, 6 (329-42-62); U.G.C. Rotonde, 6 (633-08-22);

Biarritz, B (723-69-23); U.G.C. Boulevarda, 9 (246-66-44); U.G.C. Gobelins, 13 (336-23-44).

TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER, film français de Jean Couturier. Gaumont-Halles, 1st (297-49-70); Richelieu, 2 (233-56-70); Quintette, 5 (633-79-38); Marigaan, (359-92-82); George V, 8 (562-41-46); St-Lezare Pasquier, 1st (37-35-43); Prançais, (770-33-88); Nations, 12 (343-04-67); Auhéna, 17 (343-04-65); Montparnasse-Pathé, 14 (327-84-50); Victor Hugo, 16 (727-49-75); Clichy-Pathé, 1st (322-46-01); Gaumont-Gambetta, 1922-46-01); Gaumont-Gambetta, 1922-46-01; Gaumont-Gambetta,

(522-46-01) : Gaumont-Gam

'On peut a juste titre

JACQUES SICLIER / Le Monde

parler de révélation.

20- (636-10-96).

UGC BIARRITZ - UGC BOULEVARDS - UGC DANTON BEAUBOURG — UGC ROTONDE — UGC GOBELINS.

> UNIFILM DE MAROUN BAG DADI

Troisjeunes Libanais dans un pays en proie à la folie.

LES FILMS NOUVEAUX

LE CAMION DE LA MORT, film LE MYSTÈRE DE L'ILE AUX

ville, 9° (770-72-86); Nation, 12° (343-04-67); Miramar, 14° (320-89-52); Magic-Convention, 15° (828-20-64); Clichy-Pathé, 1■ (522-46-01).

LA NUIT DE SAN LORENZO (It., v.o.): 14-Juillet-Parnasse, ■ (326-58-00); Marbeuf, 8- (225-18-45).

58-00); Marbeul, & (225-18-45).

OFFICIER ET GENTLEMAN (A., v.o.) \$ (326-79-17);

U.G.C. Odéon, \$ (325-71-08);

U.G.C. Rotonde, \$ (633-08-22); Riarritz, \$ (723-69-23); Colisée, \$ (359-29-46): 14-Juillet-Beaugrenelle, 15 (575-79-79). \$ V.S.C. Boulevard, \$ (246-66-44); Miramar, 14 89-52); Murat, \$ (651-99-75)); Paramount-Maillot, 17 (758-24-24).

Paramount-Maillot, 17\* (758-24-24).

L'CEIL DU TIGRE: ROCKY III (A. v.o.): Paramount-Odéon, 6\* (325-59-83): Publicia Champs-Elysées, (720-76-23). - V.f.: Paramount-Marivanx, 2\* (296-80-40): Paramount-City, 1\* (562-45-76): Paramount-Opéra. 9\* (742-56-31); Max Linder, 1\* (340-44): Paramount-Bastille, 1. (343-79-17): 1. (707-12-28): Paramount-Montparnasse, 14\* (329-90-10): Paramount-Orléans, 14\* (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15\* (579-33-00): Paramount-Montparnasse, 15\* (579-33-00): Paramount-Montparnasse, 15\* (579-33-00): Paramount-Montparta, 15\* (578-24-24); Paramount-Montparta, 15\* (578-(758-24-24); 18- (606-34-25).

PINK FLOYD THE WALL (A., v.o.) : Quintette, (633-79-38).
PLUS BEAU QUE TU MEURS (Fr.,): Arcades, (233-54-58).

(241-77-99).

LE RETTOUR DES BIDASSES EN FOLIE (Fr.): Rex. 1 (236-83-93); U.G.C.
Danton, 6 (329-42-62); U.G.C. Montparmane, 6 (544-14-27); U.G.C. Blarritz, 1 (723-69-23); Ermitage, 9 (35915-71); U.G.C. Boulevard, 9\*
(246-66-44); U.G.C. Gare 1, Lyon, 12\*
(343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13\* (33623-44); Mistral, 14\* (539-52-43);
Paramonati-Montparmane, 1 (32911 (326-20-44); Magic-Couvention, 13\* (82820-64); Cilichy-Pathé, 13\* (522-46-01);
19\* (241-77-99).

LA REVANCHE DES HUMANOIDES

LA RIVIERE DE COMP. (Jep., v.c.) : St-Andri des Arts, 6 [11 11]

Andrà des Arts, 6 | 11 | 12 |

LE RUFFIAN (Fr.,): Gaumont Halles, 1 |
(297-49-70): Richellets, 2 (233-56-70):
Quintette, 5 (633-79-38); Ambassade, 5 (339-19-08): George V, 5 (562-41-46): Français, 9 (770-33-88); Nation, 12 (343-04-67); Fu 13 (331-56-36): Montparasses Pathé, 14 (320-12-06): Gaumont Sad, (327-84-50): Convention-Saint-Charles, 15 (579-33-00): Calypso, 17 (380-30-11): Clichy-Pathé, 15 (522-46-01).
SURWAY RIDERS (A. 80): Action

SUBWAY RIDERS (A., v.o.) : Action Christine, 6 (325-47-46). SUPERVIXENS (\*\*) (A., v.o.) : Studio Cuias, 5: (35489-22) ; Hollywood Boule-

Cujas, 5 (354-89-22) vard, III (770-10-41). HATEMPÉTE (A., v.a.):

Beaubourg, 3\* (271-52-36); U.G.C.

Danton, (329-42-62); U.G.C.

Champs-Elysées, 8\* (359-12-15); 14
Juillet-Beaugrenelle, 15\* (575-79-79). 
V.f.: U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32);

U.G.C. Montparnesse 83, (544-14-27).

LE TERRITOIRE (A.-Port, V. Ang.) : Républic-Cinéma, 11 (805-51-33). TIR GROUPE (Fr.,) (\*) : Paramount Opéra, 9: (742-56-31).

TRAVAIL AU NOIR (Ang., v.o.): Beaubourg. 3 (271-52-36); 14-Juillet Racine, (326-19-68); 14-Juillet-Parnasse, 6 (326-58-00); Biarritz, (723-69-23); 14-Juillet-Bastille, 11 (357-90-81); 14-Juillet-Bastille, 12 (575-79-79).

TRON (A., v.f.) : Arcades, 2<sup>a</sup> 54-58); Napoléon, 17<sup>a</sup> (380-41-48). 54-38); Napoleon, 1<sup>n</sup> (380-41-48). UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES (Fr.): Richolieu, 2<sup>n</sup> (233-56-70); Normandie, 3<sup>n</sup> (359-41-18); Marignan, 8<sup>n</sup> (359-92-82): Prançais, 9<sup>n</sup> (770-33-88); U.G.C. This Lyon, 12<sup>n</sup> (770-33-88); U.G.C. Lyon, 12\* (343-01-59); Fauvette, 13\* (331-60-74); Montparnasse-Pathé, 14\* (320-12-06); Mistral, 14\* (539-52-43); Gaumont-Convention, 15\* (828-42-27); Wepler, 18\* (522-46-01); Gaumont-Gambetta, 20\* (636-10-96);

VICTOR, VICTORIA (A., v.o.): Movies, 1= (260-43-99); Marignan, ■ (359-92-82). – V.F.: Impérial, 2• (742-72-52); Montparnos, 14• (327-52-37); Tourelles, 20• (364-51-98). UNE CHAMBRE EN VILLE (Fr.) :

Biarritz, 8 (723-69-23).
LES UNS ET LES AUTRES (Fr.):
Montmormasse, 14 129-90-10).

RIPTYQU

YOL (Ture), VF: U.G.C. Opera, 2 (261-50-32); WD: 14-Juillet-Parnasse, 6-(326-58-00).

Les festivals

BUSTER KEATON: Marais, 4 (272-47-86), mer.: Sherlock Jr; jeudi: les Lois de l'hospitalité; vend.: Fiancées en folie; sam.: le Dernier Round; dim.: la Croisière du navigator; han.: Ma vache et moi; mar.: Steamboaz Bill Jr.

et moi ; mar. : Steamboat Bill Jr.

MARX BROTHERS (v.o.) : ActionEcoles, 5: (325-72-07), mer. : les Marx
au grand magasin : jeud. : une Nuit II
l'Opéra ; vend. : Chercheurs d'or ; sam. :
Plumes de cheval ; dim. : Monkey Business ; landi : Explorateurs en folie ; mar. :
la Soupe an canard.

TEX AVERY (v.o.): 110 (700-89-16), dim. 115; vend. 17h45.

B. BOGART (v.o.): \_\_\_\_\_\_\_ a Payette, (878-80-50), mer. : le Grand Sommell; leud. : les Fannastiques Années 20; sam. : La mort n'était pas au readez-vous; dim. : le Port de l'angoisse; hindi : le Mystérieux Dr Clitterhouse; mar. : Casablanca.

Sablanca.

VOTEZ REDFORD (v.n.): Action
La Fayette, 9 (878-80-50), mer.: Butch
Cassidy et le Kid; jend.: les Hommes du
président; vend.; votez Mc Kay.
Deuxième salle, 21 h; les Feux du théâtre; sam.: l'Armaque; dim.: Nos plus
belles années; lundi: Jeremiah Johnson;
mard.: Des gens comme les autres.

mard.: Des gens comme les autres.

FILMS NORES EN SÉRRE: Statio 43, 9(770-63-40), mer., jeud., lundi. 18 h;
jeud., 22 h; sam., 16 h; Du rififi chez les
hommes; merc., dim., 20 h., vend., 18 h;
sam., 22 h; jeud., 20 h; sam., 14 h; dim.,
22 h; Touchez pas aux blondes; jeud.,
18 h; vend., 22 h; sam., lund., 20 h;
dim., 14 h; la Sitencienz.

SPIELBERG (v.o.) : Escurial, 13º (707-28-04), tous las jours : Reacontres du (II type, 1941. CROISIÈRE POUR LE COURT MÉ-TRAGE la Péniche des Arts, 16º (527-

PROMOTION DU CINÉMA (v.o.): Sta-dio 28, 19 (606-36-07), mar.: Britannia Hospital; jeud.: la Reine Christine; vend.: Julia; sam.: le Miliardaine; dim., mard.: la Nuit de San Lorenzo. Les grandes reprises

AGENT I 27 (A, v.a.), Action-Christine (325-47-46); Mac-Mahon, (380-24-41).

1/AVVENTURA (It., v.a.): Olympic Halles, 4 (278-34-15); Olympic Saint200 (222-67-23); Olympic Bal200 (361-10-60); Olympic Marylin,
14 (52-57-42) LE BAL DES VAMPIRES (A., v.o.)
(\*): Champo, 5 (354-51-60).

LA BELLE AU BOIS DORMANT (A., v.f.): Napoléon, 17- (380-41-46). CABARET (A., v.o.) : [5]

LES CHARIOTS DE FEU (A., v.o.): U.G.C. Marbeuf, 8 (225-18-45). COUP DE CŒUR (A., v.o.) : Escurial, 13\* (707-28-04).

LA DAME DE SHANGHAI (A., v.o.):
A-Bezin, III (337-44-39).

DEEP END (Angl., v.f.): Sundo de la Harpe, 5' (634-25-52); Ambatenda, 8-19-08); Olympic Balzac, 8' (561-10-60). DELIVEANCE (A., v.f.) (\*), Option-

Night, 2 LA DEROBADE (Fr.) (\*) : Lumière, 9-(246-49-07) EASY RIDER (A., v.o.) (\*) : Templiers, EMMANUELLE (Fr.) (\*\*): Paramount-City, # (562-45-76).

EME ENFANTS DU PARADES (Pr.): Rancingh, 16 (288-64-44). L'ÉPOUVANTAIL (A., v.o.): Opten-Night, 2 (296-62-56).

ERASERHEAD (A., v.o.) : 13-(707-28-04). FAMILY LIFE (Angl. v.o.) : Studio Bertrand, 7 (783-64-66). LA FEMME = ABATTRE (A., v.o.): Righto, 19' (607-87-61).

LE FAUCON MALTAIS (A., v.o.) : Action-Christine, # (325-47-46) ; Ass-cias, 17 (764-97-83). FRANKENSTEIN Jr (A., v.f.) : Optra-Night, 2 (296-62-56).

GEORGIA (A., v.o.) : Palace Crobs-Nivert, 15 (374-95-04). GILDA (A., v.c.) : Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77). LE GUEPARD (IL, v.o.) ; Renelagh, 📑

(288-64-44).HIROSHIMA MON AMOUR, (Pr.): Ciné-Beaubourg, 3º (271-52-36); Saimi-Germain Village, 5º (633-63-20); Ely-Lincoln, 8º (359-36-14); Parmassiens, 14º (329-83-11).

L'HOMME AU MASQUE DE CIRE (A. v.o.) : Action-Rive Gauche, III (354-47-62).

L'HOMME INVISIBLE (A., v.o.): Studio Git-le-Cour, 6: (326-80-25); Olympic Extrepôt, (C542-67-42). LELAIT UNE FOIS DANS L'OUEST (A., v.f.): Haussmann, 9 (770-47-55). L'ILE SUR LE TOIT DU MONDE (A., v.f.): III Dodéen, 6 (325-71-08) Bez., 2 (236-83-93) ; U.G.C. Mont (359-15-71) : U.G.C. Gohelina 13 (336-23-44); Mistral, 14 1); Mistral, 14 Convention, 15 (88-40); Mistral, 14 1); Mistral, 14 1); Mistral, 15 (88-40); Mistral, 15 (88-40); Mistral (651-99-75); Napoléon, 17 (380 \_ - -

. .

Table 1

2.6 - . 887 3

A · BI

A 400

432 40

88 118

4,000

 $(t) \in \mathcal{R}'(\theta) \to$ 

11. 59

1. Y. - X. - X.

1 × 11301

ئىڭ ئىلىنىدى . ئۇلىنىدا د

- 4 **444** 

1 / 200

19 1 2 4 4 **34** 3

THE DESTRUCTION

1. TOTAL NEWS #1

man p.

Arther rist

Commence of the contract of

To gain

,如果我们 1996

5,540 A THE NAME OF

ويهمست

a 29%e

JEREMIAH JOHNSON (A. v.C) : Onéra-Night, 2\* (296-52-56). Opera-Night, 2 (250-1256).
JESUS DE NAZARETH (première par-tie), (2º partie, it., v.l.): Grand Pavois 13º (354-46-85).
KEY LARGO (A., v.a.): Chaupo, 5º (354-51-60).

LE LAUREAT (A., v.o.) : Quartico Latin, 5 (326-84-25). MAD MAX I (A., v.c.) (\*\*): Marignan, 8\* (359-92-82); Parmassiens, 14\* (329, 83-11). - V.L.: Berlitz, 2\* (742-60-33); wois, 15\* (554-46-85).

LA MAMAN ET LA PUTAIN (Pr.) : Olympic, III (542-67-42). MIDNIGHT EXPRESS (A., v.L) . Capri. 2" (508-11-69). LA MELODIE DU BONHEUR (A., v.l.): Templiers, 4º (272-94-56).
LES DU CIEL (A., v.l.): Cinéma Présent, 19º (203-82-55).

MONTY PYTHON, SACRÉ GRAAL (Angl., v.o.): Chuny-Ecolos, 5 (354-20-12). LA MOUCHE NOIRE (A., v.s.) : Contreteurpe, 5' (325-78-57) ; Calypso, 17' (380-30-11),

NEW-YORK, NEW-YORK (A. v.o.) : Epéc de Bois, 5 (337-57-47). PAPILLON (A., v.f.) : Capil, (508-11-69). LA PASSANTE DU SANS-SOUCE

(Fr.): Palace Croix-Nivert, 15: (374-PHANTOM OF THE PARADISE (\*)
(A., v.o.): Checke Saint-Germain, 6\*
(633-10-52). LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI (A., v.o.): Escarial, 13 (707-28-04).

V.O.]: ESCRIBI, I.F (707-20-09).

LA POURSUITE IMPTIOYABLE (A., v.o.): Action-Christine, 6 (325-47-46). PROVIDENCE (Fr.-Ang.) - Va.: Forum, 1= (297-53-74); Studio Logos, 5 (354, 26-42). REPORTERS (Fr.), Saint-Sévaria,

LE SHERIF EST EN PRISON (A. Y.L.) Opéra-Night, 2º (296-62-56). LA STRADA (lt., v.o.) : Cisoche Seini-Germain, 6 (633-10-82). LE TAMBOUR (All., v.o.) (\*) : Ckmy-Ecoles, > (354-20-12).

TOM JONES (Ang., v.o.): Olympic-Lexambourg, 6 (633-97-77). TUIL OF QUE VOUS AVEZ TOU-JOURS VOULU SAVOIR SUR LE SEXE SANS JAMAIS OSER LE DE-MANDER (\*\*) (A., v.o.) Studio de la Harpe, 3\* (634-25-52).

EATPS, F (634-25-52).
LES VIKINGS (A., v.s.): Action Hooles,
5 (325-72-07). — V.I.: Maxiville, 9 (770-72-86). WANDA (A., v.o.) : Studio Git-le-Cuert, \$ (326-80-25).

**WOMEN** (A., v.o.) : Olympic Entrepôt, 14 (542-67-42). Les séances spéciales

AU-DELA DU BIEN ET DU MAL (All., v.o.) : Studio Galanda, 5 (354-72-71), 12 h et 18 h 15. CELINE IN JULIE VONT EN BATEAU (Fr.): Seist-Ambroise, 11° (700-89-16), mer., 20 h 45. CHINATOWN (A., v.o.) | Châteles-Victoria, 1= (508-94-14), 20 h 10. (it., v.o.): Rivoli-Beanbourg, # (272-63-32), 20 h.

LA DAME DE SHANGHAI (A., v.o.):
Olympic, 14 (542-67-42) L (sf sam., dim.). ET DIEU CRÉA LA FEMME (Pr.): Templiers, 3 (272-94-56), sam., dim. 18 h.

ELECTRE (I., v.o.): St-Ambroise, 11s (700-89-16), mer. 17 h 15. HAMMET (A., v.o.) : Châtelet-Victoria, 1= (508-94-14), 20 h 20. L'HOMME A LA PEAU DE SERPENT (A., v.o.): Olympio-Luxembourg, 6 (633-97-77), 12 h et 24 h.

JOURNAL DE CAMPA(1111 (141., v.o.) : St-Séverin, 5 (354-50-91), 12 h JULES ET JIM (Fr.) : (3n6-B (271-52-36), sam., dim., http://dis. LETTRES D'AMOUR EN SOMALIE (Fr.): Olympio-St-Germain, & (222-87-23), 12 h.

MARAT-SADE (A., v.c.) : Sabs-Ambroise, [1s (700-89-16), dim., 21 h 15, km, 14 h. MEAN STREET (A., v.o.) (\*\*): Olympic-Laxembourg, 5\* (633-97-77), 12 h et 24 h.

12 h et 24 h

MÉDÉE (it., v.a.) : Saint-Ambroise, 11°
(700-89-16), jeudi 19 ■ 15, ven. hm.
19 h 30, mam. 21 h 30.

MÉPHISTO (Hong., v.a.) : RivoïBeaubourg. 4° (272-63-32), 22 h.

MÉRE JEANNE DES ANGES (Pol.,
v.a.) : Olympic, 14° (542-67-42), 18 h et som.

CUERELLE (\*) (Ail., v.a.): Botte & films.

17\* (622-44-21),

Sam., dim.);

QUE LE SPECTACLE COMMENCE
(A., v.a.), Châtelet-Victoris, 1° (508-94-14), 22 h 30. LES RAISINS DE LA COLÈRE (A., v.o.) : Studio Contrescarpe, (325-78-37), 14 h.

RENCONTRE AVEC DES HOMMES REMARQUARLES (A., v.a.): Saint-Ambroise, 11° (700-89-16), juu., 21 h 15, mar., 19 h 30. RENCONTRE DU 3 TYPE (A, v.o.):
Rivoli-Beaubourg, 3 (272-63-32),
15 h 45, Escurial, 13 (171-40),
22 h 20

22 h 30. LE RETOUR DE MARTIN GUERRE (Fr): St-Ambroise, 12: (700-89-16), ven., km., 21 h. 30.

Ven., Rel., 21 h. 30.

SAMEDI SORR, DIMANCHE MATIN
(Ang., v.o.): Ciné-Rearbourg, 3º (27252-36), sam., dim., 11 h 55.

LE TESTAMENT DU DOCTEUR MABUSE (All., motet): Rofte à Flima, 17º
(622-44-21), join., ven. 14 h, hna., 14 h et
16 h, mar. 16 h. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (A., v.o.) (\*); Studio Galanda, 5° (354-72-71), 22 h 40 + 0 h 30.

UNE CHAMERE EN VILLE (Fr.). Olympic-Luxembourg, 6 (633-97-77), 12 h. VIVEE SA VIE (Fr.): St-André-des-Arts, 6-(326-19-68), 24 h. WANDA (A., v.o.), St-André-dos-Arts, 6\* (326-19-68), 24 h.

TOMMY (Ang., v.o.) (\*) : St-Ambroise, 11c (700-89-16), sem., 22 h 40.









Section .

 $n_{-j_{2j_{1}j_{2}}}$ 

"WARING

1- 1-e

Sec. 188

The state of the s

in thirth.

Company (Val

11.

114

state of a state

A THE PROPERTY.

The States

Many Many Fig.

 $< 1 \leq i \leq t \leq t_{\overline{\mathbf{P}}(\mathbf{h}^{(i)}_{\mathbf{p}})}$ 

. . . . . C

2.86 65

A 1

1 1 1 MZ

Carlos Contractor

3.00

1. 1. No. 1. 18 B.

Like or other states

1944 - Links 1944

Same of the same

\_ + P3 -5

3 4 5 4 5

2 10

.\*: <u>\*</u>

a part of

Same State S

Park Allery

\* - \*

3 475

Acres 1 1 1 1 American Contract

100

 $\varphi(x):=\varphi(x)^{-1}$ 

1.3

. . .

LOGICAL CO.

 $\mathbb{R}^{d} = -\mu_{\Delta}$ 

1.534

renth je

, ki



### THEATRE

(Les jours de reliche sout judiqués entre

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

ARGENT MON BEL AMOUR — Dumpau (261-69-14), 21 h (11). MELODY BLOOM — CLSP. (343-19-01), 20 h 30 (14). PALERME OU JERUSALEM -Chafflot, Grand (727-81-15),

18 h 30 (15). SNUFF LE SILENCIEUX - TEP (797-96-06), 20 k 30 (15). CONTRETEMPS - American Center LE MARCHAND D'ANCHOIS -

38-69), 20 h30 (15). MORT ACCIDENTELLE D'UN ANARCHISTE - La Brayère (874-76-99), 21 E(15).

GILLES X, MARECHAL DE RAIS - Grand Hall Montergrall (296-04-06), 20 h 30 (15). CHRISTINE ET ACHERES - Sale Gabrie! Léopard (911-01-20), 20 h 30 (15).

NOCE - Anhervilliers, Thélitre de la Commune (833-16-16), 20 h 30 (15). GRANIT - Seint-Denis, Thilitre General-Philipe (243-00-59), 20 h 30

### Hors Paris

GENÈVE — Rhisoceres, avec Jean-Luc Bidden, au Nonvean Théâtre de Poche (022) 28-37-59 du 10 février au 5 mars.

GILLY - Macheth par la Compagnie Michel Humbert (80) 62-88-83 au Théatre du Châtean de Gilly, de 11 an 20 février. NANTES — Bas Ventre par la Compa-guie de la Chamaille au Théitréquipe (40) du 11 février au

ANGERS - La jounome - Paul Chudel per la Compagnie Anne Delbée. Le 11 : Une fessine, Camille Claudel. Le 15 : l'Endormie. Le 17 : Tête d'or, à le maison de la culture (41) 88-

### Les salles subventionnées et municipales

OPÉRA (742-57-50) : le 15, à 20 h : la Chauve-Souris ; concert : Musique de

SALLE FAVART (296-06-11): (sam., dim., mard.) les 9, 11, 14, à 19 h 30: l'Amour des trois oranges; le 10, à 18 h 30: récital J.P. Collard (Clément), Franck, Tchafkovaid...) à 20 h 30: concert Schönberg/Stravinsid (solistes de l'Opéra: A. Ringart; X. Depraz, C. Schmizler); à 22 h 30: Musique traditionnelle vietnamientae. SALLE FAVART (296-06-11) : (m

COMEDIE-FRANÇAISE (296-10-20) : le 9, å 14 h 30 : Andromaque ; les 9, 11, 13, 14, 15, à 20 h 30 : Intermezzo ; le 13, à 14 h 30 et les 10 et 12, à 20 h 30 :

PAvers.

CHARLOT (727-81-15) Grand Foyer (mar.), les 9, 10, 11, 215 h: le Réveillematin. — Grand Thiblitre (mar.), les 9, 10, 15, à 20 h; les 11, 12, à 18 h 30 (versions intégrales) le 5, à 16 h(versions intégrales): Hamlet. — Théâtre Gémeier (mar.) les 9, 10, 11, 12, à 20 h 30; le 13, à 15 h (dern.): le Songe d'une nuit d'été. Concert : le 15, à 20 h 30 : Quintette Nielson.

ODEON (325-70-32); reliche. PETTY ODEON (325-70-32) (L), los 9, 10, 11, 12, 13, 15, à 18 à 30 : Joceste. TEP (797-96-06) (sam. dim. L), les 9, 10, 11 (dern.), à 20 h 30 : l'Oissen ver PETTI TEP (797-96-06), le 10, ll 20 h 30 : ll\* épisode).

BEAUBOURG (277-12-35) (mar.).

SEAUBOURG (277-12-35) (mar.).

Name: Le 14, ll
18 h 30: « Des feritures soéniques
contemporaints » ; Chéma-vidée ; les 9,
10, 11, 12, 13, 14 : Nouveaux films B.P.I.
13 h : Les Lieux de V. Woolf à 16 h :
Série

Il musique et moderaité; à 19 h : Série
Le chant des fons : le 9, 2 18 h : cycle sur
la chanson francophone ; Cinéma DW
Griffith : le 9, à 19 h : Intolérance ; le 10,
19 h : Hearts of the World ; le 11, à
19 h : The Country Doctor. Bobby, the
Coward | le 12, à 19 h : The Fagitive. The
Grif who stayed at Home | à 21 h 30 : the

primal Gall. True heart Susic; le 13, à 19 h: Broken blossoms; à 21 h: Way down East, le 14, à 19 h: Orphans of the Storm; les 9, 10, 11, 12, 13: Hans/J. Arp, le Temps des papiers déchirés ; les 9, 10, 11, 12, 13, à 18 h ; Haus Richter rime J. Arp: Concerts: ks 9, 10, 11, 12, 14, à 20 h 30: Le concept de recherche en musique; le 12, à 15 h: Animation musicale: Balafons; le 13, da 13 h 3 cl h 30: Journal - porte ouverte - à l'îR-CAM; le 14, à 20 h 30: Ensemble 2e2m; Thélètre: les 9, 10, 11, 12, 13, a Det écritures acémiques contemps. « Des écritures scéniques co

incs -: les 9 et 10, à 20 h 30 : Les Hommes and chapeans molons (Groupe Perspekt); les 11, 12, à 20 h 30 et le 13, à 16 h : Hammer (Groupe Perspekt). THÉATRE MUSICAL DE PARIS (261-

19-83), (voir Concert le 13). THÉATRE DE LA VILLE (274-22-77), (jen, l.), les 9, 11, 12, à 20 h 30; le 13, à 14 h 30: Tanzzheater de Wuppertal; le 15, à 20 h 30: Les Bas-Fonds; à 18 h 30: Deller consort. CARRE SILVIA MONFORT (531-

Les autres salles

28-34), reliche.

A DEJAZET (887-97-34), (L.), 22 h 30, Dim., 20 h 30 : Rose ou les Épines de la ANTOINE (208-77-71) (D. soir, L.), 20 h 30, mat. D., 15 h 30 : Coup de soieil.

ARTS-HEBERTOT (387-23-23) (J., D. soir), ■ h, mat. Sam. D., 15 h : Mei. ASTELLE - THÉATEE (238-35-53), Jeu., Ven., Sam., 20 h 30: la Males-tendre; Ma., 20 h 30, D., III h: IIII Bonnes.

ATELIER (D. soir, I.), 21 h, mat. D. 15 h et 18 h 30 : L'amour tue. ATHÉNÉE (742-67-27), (D., L.), I: Me, J., 18 h 30: V. S., 20 h 30: le Désert, (Dernière le 12) II: mar. mer. 18 h 30 jeud., vend., sam., III h: Idi.

pend, vend, ann, m n : 10a.

BASTILLE (357-42-14), (D. m., l...),
19 h 30, mat. D. 15 h : Eisen; 21 h : Krebler, (à partir du 15).

BOUFFES PARISIENS (296-60-24) (D.

soir, L.) 20 h 30, sam., 19 h et 22 h, mat. dim. 15 h 30 En sourdine, les sardines. CARTOLICHERIF, Thistre

(374-24-08) les 10, 11, 12, à 18 h 30 ; le

15 h 30 : la Nait des rois ; le 9 à

30 : Richard II; Thistre de la Tempeta (328-36-36) (D. soir, L.), 20 h 30, mat. D. 15 h 30 : le Roi des Aulnes. CASINO DE (874-26-22) (D. soir, L.) 20 h 30, 2221. D. 15 h : Superdepont 26 show.

CINQ DIAMANTS (580-18-62) (D., L.), 21 h : la Mort d'Elea. CLS.P. TH. PARIS 12 (343-19-01), Me., Ven., Sam., 20 h 45, dim., 13 i : 1

CITE INTERNATIONALE (589-38-69), Galerie (D., L.), 20 h 30: l'Etranger

COMEDIE CAUMARTEN (742-43-41) (Mer., D. soir), ill h, mat., ill h 30: Reviens dormir à l'Elysée. (720-08-24) (D. soir, L.), 20 II 45, mat. Dim. à 15 à et II II 30 : Consédie passion.

COMÉDIE Fralienne (321-22-22), (D. soir, L.) 20 h 30, mat. D. II 15 h 30 : Noblem et hourocciei.

COMEDIE DE PARIS (281-00-11) (D.), 20 h 30 : la Nuit des alli DEUX-PORTES (361-49-92) (D., L.)

20 h 30 : les Fourmidial EDOUARD-VII (742-57-49) (D. soir, L.) 21 h., mar. D. 15 h ; la Dermère Nuit de

ESCALUER D'OR (523-15-10) (D. soir, L.) 20 h 30, mat. D., 14 h 30 : 1981. Le 14 è 21 h : Masch d'impro. ESPACE-GATTÉ (327-95-94), (D. L.) 20 h 30 : Valurdy 83; (L.) 22 h, D. 70 h 30:

FONDATION DEUTSCHE DE LA
MEURTHE (258-67-55) (D., L., Ma.)
20 h 30:

metars de la nuit.

20 h 30: manacars de la natr.
FONTAINE (874-74-40) (D. soir, L.)
20 h 15, mat. S. 18 h, D. 17 h: Vive les
femmes; H. (D. soir, L.) 20 h 30, mat.
D. 15 h: S. Joly. GAITE-MONTPARNASSE (322-16-18) (D. soir, L.) 20 h 30, mat. D. 15 h : la Chienne dactylographe.

GALERIE 55 (326-63-51) (D., L.) 21 h:

A Soparate Pasce — After Magritis.

(246-79-79) (D. soir, L.)

21 h, mat. D. = h 30 : C. 

MARIGNAN PATHE • FRANÇAIS PATHE • GEORGE V • RICHELIEU • QUINTETTE PATHE

SAINT-LAZARE PASQUIER . CLICHY PATHE . GAUMONT LES HALLES . GAUMONT SUD

VICTOR HUGO. • GAMBETTA • MONTPARNASSE PATHE • FAUVETTE • ATHENA

et dans les meilleures salles de la périphérie

FANNY COTTENÇON / # FRANCIS PERRIN / ## BERNARD LE COQ

TOUT LE MONDE

**PEUT SE TROMPER** 

scenario original de MARIANNE LEWIS-SCHREIBER

dialogues de ALEX VAROUX, musique VLADIMIR COSMA

LUCERNAIRE (544-57-34) (D.) L 18 h 30 : les Enfants du silence ; III h : Six heures III plus tard ; II. 18 h 15 : Eden cinéma ; 22 h 15 : Troubadours de

MADELEINE (265-07-09) (D. soir, L.) 20 h 45, mat. S., D. L. h : la L. de

MATHURINS (265-90-00) (D. soir, L.) Il h, mat. D. 15 h, et 18 h 30 : l'Avan-tage d'être constant. (D.) 21 h Cabriel, (225-20-74)

MRCHEL (265-35-02) (D. sein, L.) 21 h 15, sam, 18 h 15 at 21 h 15, sam, D. 5 h 30: On the sai lit.

MICHODIÈRE (742-95-22) (D. soir, L.), 20 h 30, mat. Dim. 15 h et 18 h 30 : le MOGADOR (285-28-80) (D. soir, L.) 20 h 30, mat. S. IB h 30, D. 14 ii 45 : Ua

grand swocat.

MEONTPARNASSE (312 4 (D. L.) III. h. mat. D. III. h. mat. D. III. h. mat. D. III. h. mat. D. III. h. rois fois ries.

CEUVRE (874-42-52) (D. seir, L.)
20 h 30, matc. D. III ii: Sarah on le Cri
de la languane.
PALAIS DES GLACES (607-49-93) (D.

PALAIS DES GLACES (607-49-93) (D. soir) 20 il 30, mat. S et D. ili h : il blanc (dern. le 13).

1.) 20 h 45, S. 18 h 45 et 22 h, mat. D, 15 h 30 : h Fille sur la banqueste arrière ; le 14 il 20 il 30 : le 15 il 14 h 30 : Rencon-

PENICHE-THEATRE (245-18-20) (D. soir, L.) II h, mat. D. 17 II : Rêves POCHE (548-92-97) (D.) 21 h : le Butin. POTINIERE (261-44-16) (D.) 20 % 45:

TAI THÉATRE D'ESSAI (278-10-79) L (D., L., Ma.) 20 h 30: Fread; L., Ma. 20 h 30, V., S. 22 h, D. II h: l'Ecame

des jours; II. (D. soir, L. Ma.) 20 h 30, mat. D. 15 h; Huis clos. THÉATRE DES DÉCHARGEURS (236-00-02) (D.) 18 h 30 : Portraits d'amis ; III li 30 : Yea, pent-dire ; 22 h, M. L. Ma. : Voyageur vers les ombres vertes. I 22 h, J. V. S. : Hamlet. THEATRE D'EDGAR (322-11-02) (D.)

20 h 15: les Babes cudres 122 h 1 Pes de fantaisie dans l'orangeade.

THEATRE M. L'EPICERIE (272-23-41) D. 18 ii 30, Mar. 18 h 30 et 20 h:
Guide des convenances 1919; (D. soir, Mar.) 20 ii 30, mat. D. 16 ii: Conte orasi

THEATRE DU LYS (327-88-61) (D. soir, L.) 20 % 30, met. D. 15 % : l'Ami-

THEATRE DE LA PLAINE (842-32-25) (D. soir) 20 h 30, mat. D. 17 h : Mille et une puits (dere. le 13).

THÉATRE PRÉSENT (203-02-55) (D. soir, L.), 20 à 30, mat. D. ■ h : Frap-THEATRE 13 (588-16-30) (D. L. Ma.), 20 h 30, mat. D. 15 h: THEATRE M (545-49-77) (D., L.), 21 kg

THEATRE DU BOND-POINT (256-70-80), Grande salle, les 11, 15 à 20 h 30; le 12 à 15 h et 20 h 30; le 13 à 15 h : Dylan : les 9, 10 h 20 h 30 : les Strauss. Petite salle, (D. soir, L.), 20 h 30, mat. Dim., 15 h : l'Ambassade. THÉATRE DU TOURTOUR (887. 82-48) (D.) 18 h 30 : la Crosse en l'air ;

20 h 30: Le Mai court; 22 h 30: Dounea-moi signe de vie.

TRESTAN-BERNARD (522-08-40) (D. soir, L.), 21 h, mat. Dian., 15 ll et. ll h 30: Point H. V 1111 (233-09-92) (D. sokr, L.) 20 h 30, mat. D. 15 h 30, S. 11 h 3 er 22 h : l'Exiquette.

### Les cafés-théâtres

AU HEC FIN (296-29-35) (D.), 20 h 30 : Toho-Bahut ; M h, sep., sam., 23 h 45 : le Président.

BEAUBOURGEOES

M h 30: Sur une ile licepante.

BEANCS-MANTEAUX (887-15-84)
(D.), I : 20 h 15 : Arenk = MC2;
21 h 30 : les Démones Loulou ; 22 h 30 +
ann., 24 h : Des bulles dans l'encrier. ~

1

II: 20 h 15: Philippe Ogosz tout a change; 21 h 30: Qui a tab Betty Grandt?; 22 h 30 + sam., 24 h: Version

soir, L.), 20 h 15, mat. dim., 17 h : M. Lagueyrie : Rouleur ; 22 h : Tragédic

LA CAGEURE (367-62-45), 22 h : la Gar-

THEATRE DE DIX HEURES (IIII) 07-48) (D), 18 h 30 : Le joueur de sazo ; 20 h 30 : Sautous français ; 21 h 30 : Les bultres ont des béress.

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (278-44-45) 21 h., mat., dim., 15 30 : A la Courte-Paye. THÉATRE DES DEUX ANES (606-10-26) (mer.), 21 k., mas., dim., 15 k 30 : ik vos Ronds... Fisc.

### En région parisienne

BEZONS, C.A.C. P.-Eheard (226-11-73) lo 15 à 21 h : Lolita desse.

CHATILLON, C.C.C. (697-22-11) (D., L.), 21 b : Marat-Sade. CLAMART, C.C. J. Arp. (645-11-87) le 15 II 20 II 30 : Chants et dannes de III-

FONTENAY-LE-FLEURY, C.C. P. Norada (460-20-65) le 13 ii 17 h : Un ri-deau d'incolore.

FRANCONVILLE-LA GARENNE, CINÈ H. Langiola, le 15 à 21 h; Y. Danzin.
IVEY-our-Solme, Thiblire (III - III), les
14, 15 à 20 h 30 : Bad-lands.
MASSY, Campo P.-Ballliart (920-57-04),
le 15 à 21 h : E. Grillquez. 82-00), le 10 à 21 h : Trio iieder. PALABERALI, Reole

(901-11-38), is 15 h : Ganja. SAINT-OUEN, Paleis - sports,

SUCY-EN-BRIE, Ferme de Grand-Val, le 11 à 20 à 45 : G. Coute. VINCENNES, Th. D. Sorane (374-73-74), (S. Dim. soir, Mar.) 21 h., mat. Dim. 18 h : le Cormeran de Bougainvillé.

### La danse

A DEJAZET (887-97-34) (D. 20ir), 20 h 30, mat. dim., 17 h : J. Gandi (1 purtir du 11). CESP TH. DE PARIS (343-19-01), le 15 à 20 h 45 h : Groupe chorégraphique de la Sorbonne.

GRAND HALL MONTORGUEIL (296-04-06), les 9,10 à 20 30 : Ballet Rodeo. PALAIS DES SPORTS (\$28-40-90) (D. soir, L.), 20 h 30 : mat. dina., 15 h : BANELAGES (288-64-44), to 10, & 18 h 30 : New-York Beroque

Company.
TEMPLIERS (272-94-56) (Mor., L., Mar.), 20 II 30, mat. dim., 14 h 30: Ballet forts. THÉATRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (723-47-77), k 9, 10, 12, 15 à 20 h 30, le 13, à 15 h et 20 h 30 : Ballet-Théâtre

CAFÉ D'EDGAR (322-11-02) (D.), UASE D'EDGAR (322-11-02) (D.), I: 18 h 30: Laisnez chanter les clowis; 20 h 30: + sam., 23 h 30: Tiems, vollà-deux boudins; 21 h 30: Mangeuses d'horames; 22 h 30: L'amour, c'est commé un buteau blane. — II: 20 h 50: Les blaireaux sont fatignés; 22 h: Une goutte de sang dans le gaçon. CAPÉ DE LA GARE (278-52-51) (D.

LE FANAL (233-91-17) (D.), . :

LRS LUCIOLES (526-51-64) (L.), 20 h 30 : S. Descheumes.

POINT-VIRGULE (278-67-03) (D.), 20 h 15: Tranches de vie; 22 h 30: Elle woit des géams partout. PESTO SHOW (508-00-81) (D., L.), 20 h 30: Le chemia des dames; (D., L., Mar.), 21 h 45: Et si c'était vrai.

Mar.), 21 h 45: Et sì c'était wrsi
SENTHER DES HALLES (236-37-27)
(D.), 20 h 15: On est pas des pigeoss;
22 h: Autaut en emporte le banc.
SPLENDIO SAINT-MARTIN (20821-93) (D., L.), 20 h 30: Le moode est
petit, les Pygmées aussi; 22 h: Aibert.
LE TINTAMARRE (887-33-22) (D., L.),
20 h 15 le sem 24 h: Phédém 21 h 30: 20 h 15 ⊪ sam., 24 h : Phèdre ; 21 h 30 : Apocalypse Na ; sam., III I : la Timbale.

### Les chansonniers

ANFONY, Th. (666-02-74) (D. soir, L.), 20 h 30, mat. dim. 15 h : L'Opéra de Senyme. ARGENTEUIL, C.C.M., (961-25-29) h. 9, 10, 11 h 20 h 45 : Justite court tou-

(833-16-16) I : (D. soir, L.), 20 h mat. dim. 17 h : Diderot à Petersbourg, AULNAY, M.C., (831-11-45) (D. soir, L.), 20 h 30, mat. Dim 16 h 30 : ies Ames mortes (à partir du 15).

CACHAN, C.C.C. (665-66-12) 1 15 1 20 h 45: Henri IV.

chestre et Ch. Kuhlewein (Ba Makon pour tens (333-63-52) le à 21 h : Ballets A. Roux.

COLUMN THE COLUMN TO THE COLUMN T

LUNDI 14

12 à 21 b : Riposte. (660-05-64), le BANETAGH, 18 h 30 : Musiques tradi-tionnelles malgaches. tionnelles malgaches.
THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES,
20 b 30: G. Kremer, A. Schill' (Schu-mann, Schubert, Staum).

EGLISE SAINTE-ANNE DE LA MAI-SON BLANCHE, 10 b 45: O. Allonard Carry.

CITE INTERNATIONALE, Grand this-tre, 20 h 30 : Musique populaira et litur-Amsterdam Gitaartrio (Byrd, Gragnani,

MARDI 15 LUCERNAIRE, 19 h 45 et 21 h : voir le

1 30 : Ensemble de l'id-30: Essemble de l'infraire, dir. M. (Schoenberg).

EGLISE SAINT-CERMAIN-DES-PRES, 21 h: La Grande Ecurie et la Chemiure du Roy, dir. J.-Cl. (Mosteverdi).

### MUSIQUE

Les concerts

MERCREDE 9 SALLE PLEVEL, 20 h 30° Orchestre de Paris, .... D. Barenbotm, chœur de l'or-cheure, chef de chœur A. Oldham (Lalo, sohn, Prokoliev).

SALLE GAVEAU, 20 h 30 : E. De Barros (Albeniz, Hayen, Liszz, Orieg).

RADIO-FRANCE — Auditorium 196,
18 || 30 : M. Debost, P. Pontier (Saint-Sacos, Fauré, Franck...).

INSTITUT NEERLANDAIS, h 30: J. L. S. Schluter, G. Akkerhuis (Brahms, Schumann, Dvorak...) LUCERNAIRE, 21 h : Abelone, D. Guiot,

LUCERNAIRE, 21 h : voir le 9. SALLE GAVEAU, 20 h 30: M. Chanvo-

ton J.-M. Damase. SALLE PLEYEL, 20 h 30 : voir le 9.

VENDRED( 11 LUCRENAIRE, 19 h 45 : R. Grandjens-Lisze); 21 h : voir le 9.

SALLE PLEYEL, 20 h 30 : voir le 9. - Auditorium

h 30 : 8. Van Asperen (Bull).

THEATRE DES CHAMPS-ELYSRES,
20 h 30 : J. Bresm (Back, Weiss,

FIAP I, 20 h 30: Azeller lyrique de Paris (Monteverdi, Glück, Mozart...); II, 20 h 30: G. et Ch. Andranian, L. Blay, Ch. Beethoven, Landson EGLISE ALLEMANDE, 20 h 30: A Schoof (Bach). HOTEL DE GALLIFFET, 20 h 30: En-

semble la Filarmonica Marchigiana (Per-golèse, Zafred, Vivaldi). SAMEDI 12 LUCERNAIRE, 19 à 45 : voir le 11 ; 21 h :

voir le 9. AUDITORIUM 18 h 30 : Berry Hayward Consort (musi-que médiévale des treizième et quator-zième).

SALLE PLEYEL, 20 h 30: Orchestre ma-tional de France, dir. J.-Cl. Casadesus, M. Constant, E. Bender, E. Krivine, J. Mercier (Beethoven, Hayda, E.

tok. EGLISE SAINT-MERRI, 21 h : M. Nakai (Bach, Mocart, Schubert...).

**DIMANCHE 13** NOTRE-DAME, 17 h 45 : M. Mehi (Sweetinck, Liszt). BGLISE SAINT-MERRI, 16 houres: J. Helton, R. McCoy (Jolivot, Creston,

THEATRE DU RONT-POINT, 11 h :
O. Y. Chilfoless, P. Devoyon
(Hayda, LUCERNAIRE, 19 h 45 : voir le 11. edesire at franco-allement, dir.

EGLISE SAINT-LOUIS DES INVA-LIDES, 17 hours: A. Schoof (Buxte-hude, Bach, Brahns).

THEATRE MUSICAL DE PARIS, Saite Pleyal, 15 heures: Orchestre Colonne, cognitume anniversaire de la mort de Wa-gner (extraits d'opéra, sol. Bent Norup, dir. D. Rossel Device).

LUCERNAIRE, 19 h 45 : Quattor Gabriel-Pierae, J.-C. Fohrenbach; 21 heures : N. Maison, C. Lapovici (Mozart, Marian, C. Lapovici)

Carny.

SALLE GAVEAU, 20 h 11 V. North (Rachmannoff, Chopin).

ATHENEE, 21 h: Sh. Verret, W. Wilson (Hatendel, Schumann, Hall...).

CULTUREL CANADIEN, 20 h 30: R. Collard, L. Indergaard.

EG1132 DE LA TRINITE, 20 h 45: voir

Duerte...).

SALLE GAVEAU, 20 h 30 : Ensemble ur-chestral de Paris, dir. J.-F. Paillard (To-lemenn).



SALLE PLEYEL, 20 h 30: A. Brondel CENTRE CULTUREL CANADIEN.

12 h 30 : J. Knight, H. Burley (Chostako-vitch, Stravinski, Hindemith). EGLISE SAINT-PIERRE DE MONT-MARTRE, 21 h: Petits chanteurs de l'abbaye de Montmartre; Maîtrise de Saint-Mertin de Blanquefort; Orchestre de chambre Ad Artem de Paris, dir. D. Fanal (Pergolèse, Fauré).

### Jazz, pop, rock, folk

CAVEAU LA HUCHETTE (326-65-05), 21 1 1 G. Collier's

Alistars. CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24), (D., L.), 22 || 30 : Agbavia.

CLOTTRE DES LOMBARDS (23354-09), 1 23 h, le 9 : Momica Passos : Alternative : || 10, 11, 12 : Los Salseros ;
dim, 23 h : Deca.

DEPOT-VENTE (637-31-87), 21 h M le 10 i Metronome, Ch. Dienleveut; les 11, 12 : Jimmy Bock and Blue Train; le 15, h M h 30 : E. Voilaune; 22 h 30 :

M. Day : 23 h 30 : M. Anconina. DUNOIS (584-72-00). 10, 11, 12 20 h 30: E. Guijelri, G. Villard, J. Mereu, Ch. Rollet; 11, 12, 13: Workshop de

ELDORADO (208-45-42), ie 14 # 21 h : Metho ELYSEE-MONTMARTRE (606-38-79), le L 1 20 h 30 : Triptyque Orchestra. ESPACE CARDIN (266-17-30) 1 13, 1 17 h : G. Gruntz Travelling Band.

FIAP (589-89-15), m 12, h 20 h 30 : Quin-Demières No FORUM (297-53-39), # 9, # # : ONUM (297-53-39), 9, 11 : Nissim, 11 : 10: J.-F. Jettoy-Clark/F. Mechali, H. Parlan, B. Few/A. Silva; 10: Il: A. Pinsolle, M. Graillier/A. Cullaz, D. Levallet/G. Marais/D. Pifarely; le 12: F. ton Cahen, Y. Hasselmann, S. De G.

Mal Arm (246-10-87), M 18, M 21 h : Reggac Ganja; le 14, à 21 h; J. Cale. BALLAIL HILL HAUSET DE SAINT-OUEN, ic 13, à 20 h ; Manfred Mann. PETIT JOURNAL (326-28-59), 21 h 30:

:M. Inio; jen.: Watergate Seven + Ope; ven.: Dixie Francis; sam.: Preisses Jazz Quintet; lun.: VSOP Ragtime: mar.: les Haricots Rouges.

PETIT (236-01-36), h: (236-01-36), h: Petit, A. Jean-Marie, R. Del Fr. (dern. il 13); i partir du 14; L. Cokolaere, L. Rounh. RADIO-FRANCE, 15-15-15), le 10, li li h 30 : Quartetta M. Roques.

SLOW CLUB (233-84-30), km 9, 10, 11, à 21 h III : Cl. Luter : le 12 : les Barbe-cues : le III : M. Laferrière. (261-46-60),(D., L.), M h : Pa-VIEILLE HERBE (321-33-01), ≥ 10, ≥ 20 h : is Bamboche.

### Les opérettes

RENAISSANCE (208-21-75), le 9 à 14 b 30 ; les 11, 12, à 14 h 30 et 20 h 30 ; le 13, à 14 h 30 et 18 h 30 : le Vagabond

### Le music-hall

BOBINO (322-74-84) (D. soir, L.), 20 h 45, mat. Dim. 16 h : B. Haller. CENTRE MANUAL (589-01-60), les 9, 3 20 h 30: C. Perla; ies 10, 11, 3 20 30: N. Khemir: le 12, à 17 h et 20 h 30: V.-P. Toccoli; le 13, à 10 h : J.-P. Dabail-leur; le 15, à 20 h 30: Faustino.

L'ÉCUME (542-71-16), le 13, à 22 à : ESPACE CARDIN (266-17-30), = 11, 12, 14, 15 à 20 à 30 : P. Barouh. FORUM (297-53-47), le 15 à 21 h :

LUCERNAIRE (544-57-34) (D.) 22 h 30 : J. Humenry, J. Ada. (256-04-41) (D. soir, L.) 21 b, mal., dim. 15 h: Thierry Le Luron. PALAIS Dim remain (758-13-03)
(D. soir, L.) 21 h, mat. dim. 15 h :
M. Sardou.

PALAIS DES (607-49-93) (D. soir, L.), 20 h 30, mat. Dim., 15 h: Dimitri (à partir du 15). THEATRE IN PARIS

à 18 h 30 : Talila.

THÉATRE DE LA PORTE SAINTMARTIN (607-37-53), in 10, 11, 15, à
20 h 30 ; les 9, 13, à | 5 h ; le 12, 15 h et
20 30 : A. Cordy.

TROTTORS III BUENOS-AIRES
(260-44-41), (D., L.), 21 h 30 : L. Rizzo,
M. Fernandez, Josefina ; dim. 21 h 30 :
O. Guidi, J.-C. Carrasco.





E

### RADIO-TÉLÉVISION

### Mercredi 9 février

### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

- 20 🗈 35 Les mercredis de l'information : 💵 exilés Reportage M. M. les les
- Active sur l'implantation des nazis en Amérique l'implantation des nazis en Amérique l'implantation des l'affaire 21 h Concert : Julius de Pau 1982
- Euvres de Bach et Bartok, par l'Orchestre de Chambèry de la Savoie, sous direction de C. Gioault, solistes Y. Menuhin et J. Mistry. Balle de match.
- Magazine mensuel du tennis Mit b B domination

#### DEUXIÈME CHAINE: A2

- 20 35 : Trois morts à zéro.
  Scénario de J. Kirsner, réal. J. Renard (2º partie).
  Deux joueurs à football sont abattus en plein match
  par un tireur sou armé. Ce suspense, parfois un peu
  long. fait découvrir coulisses réelles du ballon
- 22 h 10 Magazine : Les jours de mans vie.
  D. Thibault.
- Buscherose en plaques, professeurs in service starieau, le docteur Lyon-Caen, service neurologie de l'hôpital la Salpètrière, les professeurs Boumann, lie a Schuller, J.-F. Back, Chany et Lebon.

  5 Journal.

### TROISIÈME CHAINE: FR3

20 h Warlétés : Cadence 3. Emission de G. Lux, L. Mijcic et P. Danel.

### Autour de Julio Iglesias, Jeane Manson, Régine, Gérard Lenorman, les Charlots...

- h W Journal. h Réal : P.-A. Picton.
- En hommage aux personnes l'troisième âge, retrans-mission le spectacle de la culture d'Alfortville, avec les la la commune, présentés par Pierre Douglas. Les Sœurs Étienne, Patrice et Marlo, Rina Ketty, Jean Raphael, le groupe folklorique auvergnat « Lou Padelou », une chorale arménienne.
- 22 h Une minute pour une image. 22 h 55 Prélude à la nuit.
- Cantabile -, 📠 N. Paganini; « Tambour », 📾 J.-M. Leclair, par J.-J. Kantorow au violon et J. Rouvier au piano

### FRANCE-CULTURE

- 19 h 30, La science en marche: Promenade au jardin
- 22 h 30, Nuits magnétiques : les conteurs ; à 23 h, en cas d'absence.

#### FRANCE-MUSIQUE

- 20 h 30, Concert (donné un Théâtre des Champs-Elysées 20 h 38, Concert (donné su Théatre des Champs-Elysées, le 20 octobre 1982) : « Sonatine pour violon et piano en sot mineur », « Fantaisie pour violon et piano en ut mineur », de Schubert; « Sonatensatz pour violon et piano en ut mineur », de J. Brahms; « Chacome » ré mineur », de J.-S. Bach; « Cantabile », de Paganini; « Snite espagnole populaire », de M. de Falla; par L. Kogan, violon, et N. Kogan, plano.

  22 h 38, La muit sur France-Munique : Le club des

### Jeudi 10 février

#### PREMIÈRE CHAINE: TF1

- 11 h 15 Vision plus.
- 12 h HF III (info.). 12 | tout cour.
- Journal.
- 13 h 50 Objectif santé : Bricolege m troisième âge.
- 16 25 Croque-Vacances. III h vous
- 10 = 25 im village dans les nuages.
- 18 **50** Histoire 19 h 5 Météorologie.
- 19 h 20 Émissions régionales 19 h 45 Libre expression.
- La C.G.C.
- 20 h 35 T. offirm; la I. cigarette. De M. Ressi, réal. B. Toublane-Michel, avec D. Carrel,
- H. Garcin, P. Noelle...
  Marie veut s'arrêter de fumer. Une bonne solution, qui d'une mise en scène sommaire. Paysons 22 la 15 Les idémant les hommes : Quelques pages
- de D. Huisman, M.-A. Maifray. Réal. C. Chaboud. dens fe ve de Franz Kafka.
- 23 h 15 Journal

### **DEUXIÈME CHAINE: A2**

- 10 N 30 A.N.T.I.O.P.E. 12 Journal a 12 h 45).
- 12 h 🗎 Jeu : L'Académie des neuf. 13 | 30 Émissions régionales.
- 13 h 🖼 Série : Les amours de la Belle Époque.
- La science et la morale.
- 15 h Film: Le Voile bleu.
  Film français de J. Stelli (1942). G. Morley,
  P. Larquey, E. Popesco, Alerme, Charpin, Grey
  (N. rediffusion)
- Veuve a combattana de 1914, une femme consacre sa vie aux enfants des autres. Sous le « voile bleu de sa vie aux enjants des autres. Sous le «voile bleu » de gouvernante, elle passe de foyer » foyer, prodiguant muernel. Sous l'occupation et quelque peu marqué d'intentions édifiantes propres aux principes movaux de l'époque Pétain, ce mélodrame, joué avec une grande conviction par Gaby Morlay, fut un très grand succès commercial. Il reste apprécié du public populaire.
- 16 h 50 Magazine : Un temps pour tout. De M. Cara et A. Valentini : le tourisme.
- 12 h 30 C'est li vie.
- 18 h 50 Jeu: Des chiffres et des lettres.
- 19 h 10 D'accord, pas d'accord. 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Le théâtre de Bouvard. 20 h Journal.
- 20 h 35 Magazine: L'houre de vérité. De F.-H. de Virieu, réal., J.-L. Letidon. Avec M. Pierre Mauroy, premier ministre.
- 21 h 40 Magazina : Las enfants du rock.

  Avec P. Gabriel, Pat Benatar, Laurie Anderson. 23 h 15 Journal

### TROISIÈME CHAINE : FR3

- 30 Pour les jeunes. 18 h 55 Tribune libre.
- blement pour la République. iii h 10 Journal.
- h 20 Emissions régionales.
- h 55 Dessin animé.
- 20 h Les jeux. 20 h 35 Parole donnée : l'amère patrie. Emission de M. Benayoum, 1 B. Martino, sur une idée de la Karlin et Otzenberger.
- et filles at parents musulmans 🖷 Châlons-sur-Marne parlent de leur déchirement entre leur culture d'origine et leur culture d'adoption, de conditions de vie, des problèmes que pose leur integration.
- h 35 Journal.
- 21 h 55 Ciné-Passion. Désormais, shaque deuxième et troisième jeudi mois, la Marie-Christine Barrault va présenter le film qui suit. Volontairement subjective.
  Ni speakerine ni journaliste, mais actrice.
- 21 II III Le film : Dites lui que je l'aime. Film français E Claude Miller (1977), avec

- G. Depardieu, Miou-Miou, C. Piéplu, J. Denis. ville de province, dédaigne l'amour de sa voisine
- viue de province, depaigne l'amour de sa voisine. Il aménage, en montagne, un chalet où il veut amener la femme qu'il aime depuis l'enfance. Celle-ci, marièe, le repousse. Transposition d'un roman de Patricia Highmilh dont Miller = gomoné l'aspect « aventure criminalle » au profit de la peliture d'une névrose. Mise en scène exacerbée, paroxysme dramatique de l'interprétation. 23 🗎 📹 Une minute pour une image.
- 23 h 80 Prélude à la mult. Danse espagnole nº 11, de E. Granados, par T. Liacuna au piano.

### FRANCE-CULTURE

- 7 h 2, Matimales : le Bangladosh.
- h, Les chemins de la connaissance : Visagos au food du puits ; II 8 h 32, Max Weber ou is refus des systèmes;
- i. vicumee de la littérature.
  10 la 45, Questions en zigzag, à E. Deher, pour « les Oliviers de Samarie ».
  11 la 2, Minsique : Libres parcours variétés, par E. Gritimes (et à 13 h 30 et 17 h 32).
  12 la 5, Agora.
  12 h 45, Panorama.

- III h, Sons : Kuala-Lumpur.
- 14 h 5, Un livre, des voix : Correspondance Flaubert-Send.
   14 h 45, Les après-midi de France-Culture : Départementais, dans le Vaucluse : à 17 h : Roue libre.
- 18 h 30, Feuilleton : le Bonhour fou.
- 19 il 25, Jazz à Pancienne.

  19 il 30, Les progrès de la biologie et de la médecim :
  il cerveau du début jusqu'à la fin, avec le professeur
  F. Lhermite.
- 28 h. Nouvesu répertoire éramatique : « la Dame à la rivière », de O.T. Ulmer, suivi d'un entretien avec l'auteur : il 21 h 30, «An creux de la vie», de S. Favier
- 22 h 30, Nuits magnétiques : les conteurs ; à 23 h, En cas

### FRANCE-MUSIQUE

- 6 h 2, Mesiques du matin : œuvres de T. Tallis, F. Sor, A. Scarlatti...
- h 7, Le Bougolama 8-9.
  9 h 5, L'orelle es colimaç
- h 29, D'une oreille l'autre. 12 h. Le revaume de la musique.
- 12 b 35, Le jazz en France.
- Massique légère : cau Curtis, Löhr, Calvi, Walberg, Milhaud. 14 h 5, Musicieus à l'œuvre : les quatuors de Beethoven.
- 17 h 5, Les intégrales : la musique de chambre de
- J. Brahms.

  II h 30, Sondio-Concert : en direct du Studio 106, jazz avec le quartette de M. Roques.
- 20 h, Actualité lyrique
- 20 h 30 Concert (en direct du Grand Auditorium de Radio-
- fi 30 Concert (en direct du Grand Addition de Raus-France) « Allegro de concert pour piano et orchestre », « Concerto pour violoncelle et orchestre », Symphonie nº I en si bémol de Schumann ; par le Nouvel Orchestre philharmonique ; dir. T. Guschlbauer ; sol. P. Devayan, piano ; F. Lodéon, violoncelle.
- 23 h 30, La zuit sur France-Musique ; 23 h, Studio de recherche radiophonique, musiques é Bayle et Schaeffer; 0 h 5, Nocturnes.

### TRIBUNES ET DÉBATS

### MERCREDI 9 FÉVRIER

- M. Jacques Chaban-Delmas, premier ministre, député-maire (R.P.R.) de Bordeaux, et Mes Catherine Lalumière, ministre de la consommation (P.S.), participent au débat organisé par Europe 1, II 19 h 30.

### **JEUDI 10 FÉVRIER**

- M. Marie Rosenne, ambassadeur d'Israël en France, est recu Plaidoyer », sur R.M.C., à 8 h 30.
- M. André Henry, ministre du temps libre, est invité à l'émission « Le magazine du temps libre » sur Canal 109, à 12 heures (Paris, 104 Mgz). - M= Huguette Bouchardeau, secrétaire nationale

du P.S.U., est reçue au journal de TF 1, II II Annua.

- M. Pierre Mauroy, premier ministre, participe à

l'émission « L'heure de vérité », sur Antenne 2, à

Ce coup in force suivi d'une occupation administrative des locaux était, pour moi, inacceptable. C'est pourquoi j'ai il il il ile me retirer laisant valoir par anticipation, étant | de ce document et que, par ailleurs, donné mon âge, 🖦 droits à la 🖚 traite, ce que j'ai signifié à mes col- née (nos dernières éditions).

### Le don précieux de la frivolité Il pense à Montheriant qui une interview, avait parié d'affubler d'une armure sa dé-pouille mortelle. Il hui avait dé-

LE « JOURNAL SECRET », D'ALFRED FABRE-LUCE

Une méditation sur la vieillesse

mort. Saura-t-il être digne

d'elle? Et d'abord où l'accueillera-t-il? Montaigne di-sait: «Au loin, parmi des in-connus». Fabre-Luce hésite: en

connus ». Fabre-Luce hésite : en Extrêmo-Orient, peut-être, face au soleil, qui est l'origine de toute

vic, et à la mer, qui est l'origine

de notre vie.

COMMUNICATION

conseillé cet · enterrement d'an-tiquaire · et Montherlant en fut vexé. Il songe aussi à Romy Schneider qui, avant de mourir, avait écrit ces derniers mots : « Veille bien sur tes souventrs d'enfance, car, un jour, il ne te restera que cela. Il n'oublie pas non plus IIII Cesbron, le chrétien, parlant juste avant sa mort du « don précieux de la frivolité » et de ce « balcon ouvert sur le vide »... Et, avant de mottre le point final à ce Journal se-cret, Fabre-Luce raconte encore

ont appris malgré eux qu'il ne faut pas accepter une fin dégra-dée. L'un d'eux, un homme plus agé que lai, lui avait dit, il y a dix aus : « On devrait exécuter les vieillards ». Puis, il y a cinq aus : « Ne venez plus me voir, vous me diriez des choses intéressantes; et je les oublierais aussitôt. » A fin de l'année, Fabre-Luce a été invité une dernière fois chez homme . J'ai trouvé. raconte-t-il, dans un fameuil une poupée habillée qu'on a fait le-ver pour me saluer. La main que j'ai surrée était encore affectueuse. Espéront que l'amnésie aurait, comme il arrive souvent épargné les impressions les plus anciennes, j'ai commencé en lui parlant d'un souvenir d'enfance qu'il m'avalt, autrefois, racouté. Mais non : J'étais le seul à Mais non: I etais se seus a connaître encore le petit garçon qu'il avait été en un lengts où je n'étais pas encore né. (...). Il m'a que étions quittés longtemps auparavant, un jour où nous ne le 🗨

ROLAND JACCARD-Journal secret, d'Alfred Paire-Luce. Ed. Julliard. 340 p. 75 F.

### L'An 40 de Claude Santelli sur TF 1

homme bonne compagnie. Il prend son breakfast avec Alain

Peyrefitte et son thé avec Francois Mitterrand. Avec le premier, il s'entretient des Mémoires pos-

Avec le second, il évoque la me-uace militaire soviétique et l'élar-gissement de l'actuelle majorité. C'est chance, note-t-il avec

regret, que le président ne sem-ble pas prêt à saisir...

homme de trop bonne compagnie pour se livrer à des révélations

Alfred Fabre-Luce est un

andaleuses ou à des aveux im-

pudiques, même dans un Journal secret puisque c'est ainsi qu'il in-titule ce volume de souvenirs, de

réflexions et de rencontres cou-vrant l'année 1982. • Une incura-

vigant annec 1962. One incura-ble bonne éducation d'autrefois m'interdit à jamais certains comportements », écrit-il. Pour-tant, en dépit de son ton retenu,

de son exquise politesse et de son attachement aux mondanités, Al-

fred Fabre-Luce parvient non sculement à piquer constamment notre curiosité, mais aussi à nous

C'est que, des les premières pages de son Journal, il flirte avec sa nouvelle fiancée ; la

### (Suite de la prensière page.)

Jamais encore le mythe n'avait plus, on n'evait sans doute pu faire savoir à tant de personnes que, der-rière le vieillard aux yeux bleus, il y tvait ausel le doctrinaire, l'homme d'ordre, qui, bientôt, réglera leur aux dirigeants de la III Répu-internera see edverseires, patronnera la propagande et les films, les discours qui n'auront rien à envier à ceux d'un Goebbels.

C'est à ce stade qu'on a pu mesurer toutes la portée de la séquence d'ouverture, cette présentation expresse apparamment anachronique du Boule de suif de Maupessant avec le rappel de le phrase : « Le devoir commançait pour les vaincus de se montrer graciaux avac las vain-

Gracieux, Vichy le fut assurément dès la poignée de mains de Montoire, catte rencontre Pétain-Hitier l'image et ancrée im la mémoire de caux qui la vécurent. A tous ceux-là, Charles de Gaulle à. Londres a déjà opposé de que Mairaux appela « le non du premier jour », mais Charles de Gaulle reste et restera, quatre ans durant, la voix ceux de Pétain, de Lavel, ceux ausei de ces foules en pêmoison celui que Céline appelait avec déri-me « notre dernier roi de France, Philippe le dernier ».

Voltà le malheur autopalé avec ses ses témoins, les cyniques comme. anéantis, comme les pensuds. Une autopsie, ce n'est jamais regoûtant, mais ça apprend des choses. En ce temps où un Barbie fait la « une » des gazettes, le hasard d'une programmation a voulu que l'on puisse mieux comprendre qui, sans l'avoir peutêtre prémédité, lui donna maloré tout

JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

III Roger Gayet, I membre

l'Union, une lettre day M

M janvier, nous prie l'informer 🚥

lecteurs in qui ont motivé

nit du conseil de gérance, same

responsables, ont

paru, motre numéro du 16 dé-

cembre 1982, pages dont une

fausse une, entièrement

communiqués de syndicats et 🕽

leurs amis associés ou non, mais tous

de majorité... laissant des blancs,

véritable censure, aux emplace-

ments « réservés » aux milital man

ciés, qu'ils neutres un in l'op-

C'est la première fois, à ma

connaissance, que pareil ni se produit dans presse, le Livre ayant toujours été respectaeux, jusqu'alors, des responsabilités atta-

L'a l' chacune des fonctions : édi-

position.

tion et impression.

Malgré l'interdiction d'une majo-

### SE DÉCLARE INCOMPÉTENT 21 % des actions de « l'Est républicain »

LE TRIBUNAL DE CRANDE INSTANCE DE NANCY

Nancy. - La chambre civile du tribunal de grande instance (T.G.I.) de Nancy, présidée par M. déclarée, mardi I février, incompétente se prononcer sur le problème de la propriété de 21 % des actions de l'Est républicain. La cour a estimé que le dossier était de la compétence du tribunal de com-

Merce. Maigré de multiples actions en justice, qui se comptent -par dizaines, le fond de cette affaire n'aura d'all pas, une servalle fois, la évoqué. En 1974, après que se Républicain lorrain se fut rendu scquéreur de ces actions, le conseil d'administration de l'en républicain avait mis son veto à l'opération. M. Charles Boileau Wall alors porté acquéreur 🍱 💆 372 🚾 en son nom propre et avait me sur la table un chèque de 8,88 millions de

francs. En fait, deux jours plus tard, devenaient la propriété de la Una Chaudronnerie Lorraine (G.C.L.), dont M. Boileau était alors le P.-D.G. Le pronaient un nouveau, korsque en novembre 1979, M. Charles perdait 🛮 direction de cette 🚾 Le nouveau P.-D.G., M. Bernard Pinchard. Pallin objectivement ainsi le premier proper d'union naires la groupe Boileau-

Les actions en justice prenaient alors leur régime de croisière, ponctué par des coups de théâtre. Ainsi, M. Charles Boileau www symboliquement dénoncé, dans l'affaire de

lègues par une lettre datée 🚻 🚻 dé cembre 1982, des un extrait

Devant la baso

lument le de la prise du

pouvoir, cette nuit, par un wille

ble - soviet = qui = impose une pu-

blication in par une majo-

rité du conseil de gérance, 🛍

Amounting of an extension state

judiciaire provisoire 🗪 paraît dé-

sormais ( substi-

tuer I une direction col-

légiale qui n'en a que le nom et

qui de démontrer un éclat,

· En annexe de son livre Quand

la rose fanera, dont M. René Ré-

mond a présenté la critique dans le Monde du 9 février, M. Alain Peyre-

fitte public un « sondage médit sur

le vocabulaire des élèves de seconde

d'un lycée de Rennes. » Mª Claude Lebrun, professeur au lycée de Cha-teaubriand de Rennes, tient à faire

savoir que 🗪 à son insu que

la présentation qu'il en fait est erro-

M. Peyrelitte a ...

Fournier.

Une lettre de R. Gavet

### restent sans propriétaire connu De correspondant 1974, comme un prête-nom en inavec l'ordonnance de 1944

sur la presse, par son propre conseil d'administration, le 18 novembre 1982. La G.C.L. alors purement rayée du régistre des de l'Est républicain et remplacée sans autre forme de procès par une Compagnie française de communication (C.F.C.)

Ce jeu d'écriture pur le moins insolite permit = de commerce de Nancy de donner, = 30 novembre 1982, il quelques il générale de l'Est républicain, le droit avote inhérent aux actions Il la C.F.C. Une décision qui alleli & l'encontre d'un jugement prononcé trois lours auparavant par e T.G.I. de Nancy. M. Charles Boileau, ainsi que son 🔤 Francis confortés, im de l'asgénérale, à leurs postes de P.-D.G. et Mirecteur général.

### Un caractère commercial

le jugement rendu mardi, la d'un administrateur - l'Est républicain, évoqués lors il fameux d'administration du 18 novembre 1982, in and d'administrathe de 1974 armit annoncé 📨 opposition ( a l'acquisition par . . personne morale dont le Républicain lorrain pourrait éventuellement devenir l'actionnaire prédominant .. M. Charles Boileau, estime-t-on in le jugement, a din contraint d'acquérir en appain a littre personn alors qu'en réalité il les achetait bien pour le compte de la G.C.L. dont il

était P.-D.G. Cet acte, comme le transfert ultérieur des actions à la C.F.C., m un la chambre civile du T.G.I. Nancy. Le remain transitera in nouveau vers le tribunal de present Mancy, sans qu'on we véritaactions désormais sous sequestre. Lors de l'audience, Mr Solal, avocat du Républicain lorrain, a toutefois signaléque, le janvier 1983, of-réelles de paiement la G.C.L. été par la C.F.C.

Pour Me Dechaise-Martin, avocat de la C.F.C., cette société fut créée par un groupe i jeunes, en 1981, pour in un bihebdomadaire i Loir-et-Cher. = Sans réelle utilité. » l'inanité du système qui nous régit depuis que les 💵 🛍 🔟 Boileau 📰 repris 🐷 🗷 coquille 🗪 afin 📥 former une pour racheter la G.C.L. Depuis, M. Jo Dieudonné. informations de l'Est républicain a remplacé M. de Vavrin poste de P.-D.G., M= Fournier comptant parmi les nouveaux actionnaires. • Je déclare solemellement que M. Hersant n'a strictevoir lim société ». a tenur à préciser Me Dechaise-

JEAN-LOUIS BEMER.

ges préfets

gapremier Mi

1.429 347.15 Stee 5 trije. Srije

- es 14 10,000 老年 为 

The Diffe

"Fapla"

و حولاتها

Size Santage F ... Σ., k - k \* \* W 24

Water Service Y,g (4) 聖 Regional Security dig . 

 $(p_{ij} + p_{ij} + p_{ij}) = (p_{ij} + p_{ij}) + (p_{ij} + p_{ij$ 

sur la vieillesse

Section of a management

A Table

THE PERSONAL PROPERTY.

de general en total en

A Company of the

Marks de es

A Property of

MESTERISANDI IN COLUMN

in actions de le l'Est réputée

TOWN TOWN THE STORY

Section 1

TO STATE !

Manager Manager And State of the Control of the Con

BEAT STATES

the state of the

A STATE OF THE REAL PROPERTY.

Water.

Marie Marie Constitution

ARREST OF THE PARTY OF

A STATE OF THE PARTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

the state of the same

Contact France

A TRACTICAL TO

CANADA BUILDE

Um parmaters are

28 10 1

<u> CONTROL OF THE PROPERTY OF T</u>

tion, jugée utile dans la lutte contre l'insécurité.

Après deux départements de Corse janvier, on sait désormais que les Alpes-Maritimes (Nice) et la Haute-Garonne (Toulouse) eront prochainement d'un préfet de

Lyon, - M. Bernard

« préfet du Rhône, pour police « depuis le 1° juillet 1981. Fils

par milice en 1944 pour cause

résistance, m préfet de quarante-

neuf ans est un homme d'ordre et de

conviction. ..... aportif. il samble

tenir son goût pour les ( ) a d'un ligne de rugby dans l'équipe de Sciences-Po à

📰 z premier flic 🔤 Rhône > est

cependant issu de la filière préfecto-

rale classique. Depuis la Lyon, de cette — qui est hiérarchiquement rattachée il l'auto-

rité du préfet de région, aujourd'hui

M. Olivier Philip, - M. Grasset est le cinquième titulaire du posta. Par tou-

ches auccessives, le rôle de ces res-

ponsables de la sécurité du départe-

ment 📻 affirmé. Il paraît 🖦

lointain le temps où, en 1972, 🖿 pre-

mier préfet Périer, sujourd'hui préfet police

le maire de Lyon, M. Louis Pradel:

e Au Heu d'un fonctionnaire avec se

je préférerais en militat

En le cinq préfets ont pas mai le képis i En

onze ans. La civil ou en

tenue) IIII augmenté d'un peu plus

20 %, less la population dé-

partementale in inches En

1972, le l'inone comptait 2 430 poli-

ciers. Ils étaient 2 993 au 1ª janvier.

Un nombre conséquent auquel il faut

« L'important de notre rôle de

préfet de police n'est pas inscrit dans

textes. Nous sommes avent

des immediates M. Lincon in-

dique qu'il y a mans l'aspect régle-

manishe de um activité auquel il

consecre a un liem de esti lesses in

travall - (situation administrative 💷

Mara cinquante mille étrangers du dé-

partement, circulation, etc.).

préfère insister un l'Imparis

🔙 toutes les activités, 📥 🖦 🖷 les

sjouter environ 700 gendarmes.

d'un notable

A Lyon

Le « premier flic » du Rhône

Im notre correspondant régional

Symbole At ce Hit at coording-

: III Waliotin qui marraca Mari las jours | 11 heures, le préfet et les

responsables principaux Tous Inlandis, la

est élargie li des représentants de la

gendarmerie, .... C.R.S., ... l'admi-

la sécurité militaire encore de la

police 📑 l'air 🕊 🝱 frontières.

e Tous ens contacts, estime

M. Grasset, I réduire, voire il

COLUMN TOWNS ASSESSMENT

d'émulation. > Il mi vrai que

Lyon polices ». L'autorité d'un present

ne paraît pas étrangère à

rapports in-

y a dix ans, per e affaires a the

ex-commissaires Tonnot at Javilley.

Le coordination a également

prouvé 💷 🕶 1981, pen-

dant l'été chaud de la banlieue est 🖦

l'agglornération, 📜 া 🗆 ponctuelles, mad must the matter

préventives à plus long terme qui ant

Manager Publications, and Institute

Enfin, responsable in la Mar-

men au mieux con recomme qu'il mai-

The later : will be stand its neigh

du début de l'hiver, malgré leur am-

pleur, n'ont pas influenti le mini-

illione, une formule à laquelle avail.

Se se lant e à mi-chemin » du

nistration is police (S.G.A.P.),

police, sur une demande insistante des élus socia-listes, de ces départements. Il n'est pas exchaque la (Bordeaux) prochainement grossir le lot.

Cette évolution, qui tend à la généralisation des préfets de police dans les grandes villes est récente. Jusqu'en 1972, il n'existait qu'un préfet de police, celui de Paris, qui a m fait autorité de police, celui de Paris, qui a mini antonimism quatre départements (Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne). Un décret du 29 septembre 1972 créa trois non-métantement de molice départementales préfectures in police départementales il Lille (Nord), Lyon (Rhône) il Marseille

(Bouches-da-Rhône). Enfin, la cas de la Corse est la la puisque Robert Broussard, préfet de police depuis le 5 janvier, a compétence pour les deux départements de l'île. Ainsi, en dix ens, après les recents engagements ministériels pour Nice et Toulouse, on est passé d'un seul préfet de police à sept.

Aucune nomination ne au conseil des ministres mercredi, qui devait s'en ma il générale, par les témoignages d'un député socialiste, à l'onlouse, et d'un préfet de police en fonction à l'ave fonction, à Lyon.

les effets un du m'adresser un rap-port précis un les musues velles 1 mettre un œuvre. - On

connaît la suite. Le ministre de l'in-térieur na secrétaire d'Etat

Leur réflexion en rapide. Le

il u - avoir - an préfet du po-

### A Toulouse

### Un cadeau pour M. Bapt (P.S.)

De neura envoyé spécial

Toulouse, ~ Ii m faut plus douter Toulouse. - II = faut p douter l'importance des députés, de députés socialistes et les lettres qu'ils adressent aux ministères sont lues et relues, milées parfois approuvées.

Coup coup, MM. Max let glan-Hugues Colonna, députés socialistes de Alpes-Maritimes, M. I Bapt, député (P.S.) de Haute-Garonne, viennent d'éproules merveilleux effets de leuropayoir ! Inquiets de la violence et pouvoir ! Inquiets de la violence et de l'insécurité dans leurs circomcriptions, avaient écrit & M. Joseph Franceschi, secrétaire d'État chargé de la sécurité publique. Il ont été pris au sérieux et mieux que cela... C'um M. Gaston Defferre luimême, ministre de l'intérieur, qui a pris l'affaire en main. Le 🔛 janvier, il répondait pur le qu'il leur of-

corder : un préfet il police. L'histoire s'accélère parfois aiusi après 💷 phases 🖼 somnolence. Car pour in vrai, M. Bapt (par exemple) n'en mit pas i sa première compondance. Le 27
déjà, cardiologue de trento sept aus a mil mit l'attention du « ministre et cher ami » su les problèmes de la police urbaine de Toulouse. Un après, nouvelle misand après, nouvelle misand après, nouvelle misand après de la contraction de la co les chiffres and la 1980: quarante-quatre attentats; soixante-cinq; 1982: utente-cinq. M. Bapt précise donc sa pensée: « La mise en place d'une cel-lule de configuration autismostre. lule de coordination antiterroriste à Toulouse est désormais indispensa-

rôle de micier music celui de préfet, M. Immuni Grasset immuni qu'on ble. - A. Paris' de parler.

Le 5 janvier 1983, M. Franceschi
répond à M. Bapt. Un ministre pénétré et préoccupé par la situation toulousaine. Un manufiqui fait et fera
du terrorisme ma l'Ilaire. En Corse, contact des policiers, de avoir une approche in in internal in piveau in b leurs problèmes récisément, il vient d'envoyer Robert Broussard, nommé com-mair de la République délégué pour la police prile de mi-nistres. Peut-être a-t-il déjà sa petite déantologiques ». Auprès 📥 élus de mais tendances politiques, il un firms aujourd'hui l'image 🖿 e l'homme Mi M sécurité ». Imm idée pour Toulouse et Nice? Le tout cas, il confie à M. Bapt: • Je selon kri, que l'anno en la company e entrée dans 🛁 mœurs ». En un demande à M. Jean Duraud, mot, le préfet de police serait « indieconseiller technique à mon cabinet, d'effectuer, en l'alla avec les auto-rités locales concernées, une mis-

a été l'objet d'un attendant avorté à son domicile... Contre le terrorisme

M. Bapt a donc de quoi être satisfait. Man n'aurait-il pui protesté il M. Raymond Barre – dans ses hade premier ministre – avait de premier ministre – avait la préfets de police mombre ? Le député en surpris par la question, inflant et répond manual de la preside de la p répondre : - Tout est fonction de la mission que l'on donne de la police. Nous aurions protesté contre une police qui s'attaque aux militants et aux syndicalistes. Mais ce n'est pas la mission de la police. Nous sommes contre une police politique

> l'immédiat. I militants de gauche ne réagissent encore. Sont-ils surpris soudain foi-sonnement de préfets de police France? Rassurés? Vous savez, leur local = sauté, dit M. Bapt. Ils ont vu un immeuble s'effondrer sur lui-même.Ils pensent qu'un jour 📟 l'autre il pourrait y avoir mort d'homme. Vous comprenez, c'est pour défendre la démocratie contre le terrorisme. Une démocratie qui ne se défend pas morte. Ces ne l'empéchent d'être convaincu que securité Toumentation des effectifs police. l'ouverture des commissariats la

et pour la prévention. «

et l'Ilotage. Précisément, 🖃 socialistes toulousains répètent | qui | l'enten-dre qu'ils ont plus fait pour la police que l'opposition (ou la droite, comme l'on voudra) depuis dix ans. Gérard Bapt a réussi à décrocher vingt-six postes supplémentaires alors que de 1970 à 1980, les effec tifs out diminué - déclare M. Jean-Pierre Plancade, conseiller général (P.S.) 🖮 la Haute-Garonne. Et les essectifs, 🖿 nombre, il n'y n que ça de vrai. Les gens ont besoin de sa-voir où ils vont, man M. Plancade. L'insécurité, de ordres, a des conséquences politiques catastro-

A quelques semaines des élections municipales, la nomination 🗪 préfets de police ne fera un tout cas pas perdre de uni Il la gauche. La sécurité est la deuxième préoccupation des Toulousains, selon un sondage p- l'Express-R.M.-C. M. Bapt. candidat la mairie M. Dominique Baudis, il sait bien.
M. Defferre and dont préfets police ont des allures de cadeaux.

LAURENT GREILSAMER.

### APRÈS DES ASSOCIATIONS DE RÉSISTANTS ET DE DÉPORTÉS

### Le MRAP a décidé de porter plainte contre Klaus Barbie

Lyon s'entretensit ... Klaus Barbie, mardi 8 janvier, 211 fort MARINE IE MRAP (Mouvement contre le racisme et pour entre 🍱 peuples) décidait de porter plainte à son tour - 11 m 120 i.

- Pour l'instant, Klaus Indu m'accepte comme conseil et a demandé l'assistance de personne d'autre. a déclaré, mardi 7 février, M' Alain de La Servette, interrogé l'éventualité de l'intervention d'un collecuif d'avocats allemands spécialisés de la Mille d'anciens nazis. Le bâtonnier du barreau de Lyon qui venzit de s'entretenir en tête i tête pendant environ une heure i le détenu, a ajouté qu'- il un connaissait pas un confrères allemands II n'avait pas III informé d'une quelconque intervention leur part . Enfin, Me de La Servette reconnu avoir déjà recu mais, a-t-il dit,
-il faut mexagérer: coup

M téléphone, we lettre, Mal les affaires graves, il y 🔳 toujours 🕮 anonymes pour m manifester d'une manière m d'une unit .....

M. Bapt an satisfait. Voilà décision qui portera peut-être un coup l une · longue tradition terroriste à Toulouse ·. · Depuis cinq ans. • • enregistrons des attentats M. Alexandre Hay, responsable du Comité international de la Croix-Rouge, a indiqué, lors d'une confécontre des april de travail intéri-maire et des centres informati-ques -, explique le député socialiste de la Haute Garran Pis, les attenréunie mardi I jan-vier I Genève, que I sauf-conduit qui avait permis I Klaus quitter l'Europe I destination II tats visent désormais P.S. - Nous l'Amérique Sud, en 1950, « lui avait delivré par la Croix-Rouge en cinquième circuit contre des locaux des élus du ttalienne, à demande du quartier général allié Munich ». M. Hay parti socialiste um quelques mois. -Les permanences d'Agen et de Tou-les président du conseil régionai (P.S.) u été visé. M. Bapt lui-même précisé que quelque cinq mille documents type avaient l'époque, qu'- il n'était possible vérifier l'identité chaque bénéficiaire, que, bien entendu, Croix-Rouge n'aurait jamais remis tel saufconduit si elle avait www. sa véritable identité ».

A ce propos, M. Bush, vice-président me Etats-Unis, interrogé im même jour, lors d'une conférence presse, quant aux protections » accordées i klaus par la autorités la la

### M. SIMON WIESENTHAL RÉCLAME **AU GÉNÉRAL PINOCHET** L'EXTRADITION **DE WALTER RAUFF**

Santiago-du-Chili (A.F.P.). -Walter Rauff, responsable 📰 is cent cinquante mille personnes dans des se sur la côte chillenne z protégé 🚃 la 🔄 📰 🚾 garder le silence sur son passé ». C'est = qu'aurait affirmé mardi guerra nazi. M. Simon Wiesenthal, direc-

teur du Centre de documentation prive à Vienne, a adressé en tout cas un télégramme au général Pinochet pour réclamer l'expulsion l'ancien S.S., imi de soixanteguinze .... Walter Rauff, a mil response-

ble de la mort, entre 1941 et 1942, in deux cent cinquente personnes en Pologne, en Lituania, en Lattonia, en Biélorussie, en en Yougosiavie s, affirme M. Wiesenthal STATE OF THE PERSON. William s'est

Chili en 1958 "Textrême aud du pays. Le gouverneavait, en 1962, demandé son aux m torités chiliennes. La justice depuis, décrété la prescription im crimes commis Rauff, qui a dirigé una fabrique pois-sons à 2 500 kilomètre au sud de Santiago, avant 🖿 s'établir dans a capitale and après

Trans e bâtonnier d'occupation américaine en Allemagnc /le Monde du 8 février). pondre i - Je = pas grand-chose, mais je profite i l'occasion pour dire que sommes projondément blessés par ce que nous entendons à propos de pratiques inhucruelles les populations pendant la guerre. Les Etats-Unis, a dit encore M. Bush, demeurent en première ligne des pays préoccupes par crimes guerre, ravis que in homme am amené de-🖷 la justice par des voies légales et qu'il soit jugé équitablement par justice française. C'est bonne

> Il = confirme, d'autre part, que autorités néerlandaises rénnisactuellement informations et 💹 témoignages sur l'activité 🖿 Will Barbie aux Pays-Bas, III il fut en poste de mai | mai 1942, d'abord I La Haye, puis à Amsterdam, dans les mus cas m qualité de membre la section la amale juives de la SIPO-S.D. M. Paul Brillman, procureur hollandais chargé E crimes de guerre, a indiqué, M 8 février, qu'il ferait parvenir en France eléments dont il dispose.

> Centaines personnes, urès large majorité 📖 juifs, avaient me envoyées dans me campa concentration à l'épo-que Klaus Barbie exerçait responsabilités Pays-Bas. Toute-fois, précisé M. Brillman, les Pays-Bas n'ont, pour l'instant, cun projet portant sur une éventuelle demande d'extradition 🛍

### Une décleration de M. Hardy

Agé aujourd'hui de soixantedouze ans, retiré dans un petit village des Deux-Sèvres, M. René Hardy, le seul rescapé in l'arresta-tion, le 21 juin 1943 Caluire, près Lyon, de Jean Malla a ses compagnons, sorti son Interrogé mardi par France-Inter Europe 1, ceiui dont les deux acquittements en 1947 et 1950 m'ont pas convaincu tout le monde, à déclaré qu'il - témoignerait au procès de Barbie si la justice souhaitait l'en-

Comme on lui demandait qui, lon lui, and pu être à l'origine de la fuite qui main permis l'Barbie la s'emparer la résiluatif dans du docteur Dugoujon, M. Hardy a répondu : • Il y a eu des imprudences multiples. - Pour Illeli gner los autres résistants assistant à cette réunion secrète, il a dit encore: - C'étalent des boys-scouts. lis faisaient pas la guerre, ils joualent was boy-scouts... Mais, and cela, je m'en fous | présent... Je suis malade, je soigner, et au'on me soute la paix! » Visiblement, M. René Hardy veut oublier - cette époque incroyable, où 📓 M.R.P. et des communistes faisait quelque chose 🛍 gratiné... ..

#### M. LIONEL JOSPIN REND HOMMAGE **AUX MORTS DE CHARONNE**

M. Lionel Jospin, premier secré-taire P.S., a déclaré, mardi 8 février : - Alors que Klaus Barbie ##1 mm notre territoire pour y être jugé, 📰 en 📰 vingt 📰 unième anniversaire de la manifestation de Charonne, de bon we les Français se souviende reve qui sont maria parce qu'ils demandaient, avec des milliers d'autres, le démantélement de l'O.4.S. I l'arrèt de ses menées teransi me la paix m Algérie.
Aux neuf de Charonne, morts parce que la volonté de répression violente unu les démocrates et la tentation fascisante eagnaigni certaines sphères de l'Etat, le parti socialiste veut, par woix, rendre hommage. .

#### polices placées were well in the control : urbaine, renseignements de-CLAUDE RÉGENT.

(Suite de la première page.)

Bien au-delà 🖎 conflit qui oppose, devant in tribunaux, la time innocente à l'agresseur coupable, ou l'agresseur innocent à la victime coupable, se profile la guerre, toujours reprise, qui oppose un peuple de braves gens à ses agres-

Rassemblant, I is fin du dixneuvième la forces hostiles à la République, le nationalisme prétendait déjà exprimer, au nom de la patrie, un idéal de légitime défense. Les vrais Français, ceux qui Males en commun leur terre, less morts, ce que Barrès ap-pelait l' « héritage indivis », de toutes parts : non seulement par l'Allemagne qui avait amputé et humilié la France, mais par les forces du mai, am à l'es qui, dans le pays, mettaient en cause un ordre social, un ordre moral. étrangers, parce qu'ils étaient des espions les juifs, que l'errance trahison teur naturelles, les financiers parce que l'argent capitaliste était sans patrie, les intellectuels parce qu'ils étaient sans racine et corrompaient les esprits, tous participaient d'un vaste complot contal de légurité de la France. Barrès dénonçait ces · points de pourriture un man admirable race -, qui obligeaient = ner, toute défense était légitime.

Tous ceux qui ont remis en cause démocratie n'ont cessé, en France, M remuer ces thèmes, tâde adapter, selon es circonstances, aux busines ot aux souffrances des classes moyennes. L'Action française, les idéologies proches du fascisme, le vich-les ont repris en tout ou en partie. Le discours « sécuritaire » en est la continuité, cherchant, pour l'heure, son aliment non dans les périls qui menaceraient notre destin collectif

vie quotidienne. Il s'agit de protéger neuté hons Français, qui ne souhaitent on'être tranquilles chez eux. mais qui se trummer contraints il et an-delà, in valeurs an patrimoine moral.

Un vieux discours

Qui nous menace? Les délinpain blen stir. Mais, Mais, eux. aperçoit les délinquants en puisceux qui les ressemblent on qui les aident, présumés de les aléritage ». Les immigrés, couleur délipquant . Dreyfus semblait à Lie Inde couleur traître ». Les drogués, teurs d'un vice marginal, étrange, étranger. Les juifs, que l'on voudrait bien supporter car ils ont beaucoup souffert, and in il faut, helas, qu'ils par atavisme, porteurs l'ale subversives, les juifs qui de la de place. La homosexuels qui détourla jeunesse. Les intellectuels, toujours prêts à excuser les comportements criminels, frileusement enveloppés dans le confort de leurs idées et de leurs rentes. Et bien sûr la gauche : parce qu'elle encourage ceux qui mettent en cause les vertus traditionnelles, les idées reçues, les hiérarchies acquises, l' - héritage indivis », parce qu'elle accueille ceux qui organisent le désordre.

Il n'a guère changé ce discours de l'andie droite française, qui, depuis plus d'un de l'ordre le sécurité de tous bords, hier traîtres et espions, aujourd'hui délinquants et voyous! E & dealer n's trouver un fondement légitime. Hier la la patrie, aujourd'hui le protection de la sécurité individuelle, ce sont des objectifs, et des devoirs de tous les gouvernements. Mais le dessein politique est - nous n'y pouvons plus guère - ailleurs : il s'agit de séparer les houmais dans ceux qui affectent notre nêtes gens et les «autres», les

cents et les coupables, les bons et les méchants, ceux qui sont conformes m ceux qui mat différents, et finalerent droite qui maintient et la gauche qui bouleverse ! 🔳 de 📹 le nationalisme commandait de a tout juger par rapport à la France, de même la sécurité ordonne de unu sacrifier à l'Idéal sécuritaire. Ce projet commence par jus-III comportements inflying - il est licite de tuer pour protéger ses biens, - mais il peut se prolonger in vie nationale m inspirer m programme politique. Parce que la sécurité est an-dessus de toute règle, autorise lu expulsions arbitraires. In extraditions faciles, arrestations de précaution, les procès de les châtiments impitoyables. Elle oblige à l'ille excention aux les et aux procédures. Elle contraint à mettre en veilleuse -dangereuses ., luxe des tranquilles, pour un penple

Oni. ce attention qu'il une ancienn tradition et une part du tempérament français, parce qu'il se nourrit de les fames d'inquiétude parce qu'il prétend rassurer que maltraite 🔳 crise économique on l'action politique. Sans

the a-t-elle le devoir de travailler relâche à une meilleure sécurité des personnes et des biens. Mais elle us tromperait lourdement in alle tentait, pour séduire, de récupérer le discours sécuritaire. Car il est, de nature, dirigé contre elle. Et elle qu'elle a, sur ce terrain, tenté de s'approprie est

Quant à la droite libérale, dont la tradition est le des lidifférences, il lui faudrait prendre garde à la marée d'un discours, un la son extrême, qui risque un jour de la submerger.

JEAN-DENIS BREDIN.

### FAITS ET JUGEMENTS

### L'encombrement des juridictions civiles

Le ministère 👛 la justice publie statistiques sur l'encombrement m tribunaux civils. Le Courrier de moyen de 5 le pour les affaires civiles entre 1971 et 1981. Au amm de ces dix années. Il nombre de ces affaires a passé de un art une si l'on excepte a capitale, apparaît mille i un million deux and vingt- nettement : I am seules, im cours cinq mille. Ce mouvement in hausse est pur uniforme, mi s'est accotaux d'accroissement annuel de près tistiques du ministère de la justice de 10 %. L'augmentation moyenne font apparaitre les distinctions géo-1977 est de 12,5 % par au Elle a été l'Auvergne | l'Alsace | peu de droit

Aix, et Paris l'emportent autres juridictions par le chancellerie mois janvier tribunaux grande (dix ainsi état d'un accroissement affaires pour mille habitants Aix affaires pour mille habitants I Aix a Bastia cinq Angers, a Reims, par exemple).

En appel, l'opposition Nord-Sud, Paris, d'Aix, de Bastiz, de Bordeaux. Toulouse m in Montpeldepuis esta de 15 % esta la affaires en Normandie, dans le Canaques ...

conseils m prud'hommes, de 7,5 m Nord, le Nord-Est m m Massif Cenpour les tribunaux et tral peu de droit famille dans le Sud-Est, la Franche-Comté, la Lorraine et Pays Loire.

 Attentat contre une banque | nombre d'affaires traitées devant les Paris. - Une explosion d'origine criminelle a endommagé, mardi I février, vers m heures, les locaux m la Banque parisienne de crédit, situés 33, boulevard de la Chapelle, à Paris-10. Quelques vitres im siège ■ Fédération autonome I syndicats de police situé au premier étage ont di brisées u trois voitures en stationnement dans li rue léré brusquement un 1977 um un lier traitent 44 % des appels. Les sta- subi 🖦 dégâts. D'après 📖 prede l'enquête, il ble bien que c'était la banque qui naux de grande instance depuis social dans l'Ouest, le Sud-Ouest, revendique auprès de l'agence Reupar l'- Armée de libération de

### A STATE OF THE PARTY OF Will and Report States and the second

The second secon Motor Cincilla Ca. The second second A STATE OF THE PARTY MARION SAME WAS THE ME THE PROPERTY AS A SECOND THE THE PARTY OF THE Marie Sale Arms of Marie Rabel taller wer . **新沙山 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学** PROPERTY AND AS AS AS AS The second second second

### INFORMATIONS « SERVICES »

### ⊤LA MAISON—

### Collages

Les travaux de bricolage sont aujourd'hui facilités par les collages. Les assemblages de matériaux de toutes natures deviennent possibles grâce aux progrès de la chimie. Le revers de la daille de cette évolution technologique est la perplexité du sommateur devant la diversité des produits qu'on kui propose.

de normelisation (Afnor) a établi des normes qui manura la perforou plutôt d' « adhésif » qui est le générique IIIII Elimi chimiques and caractéristiques, l'Afnor a fait un vulgarisation | l'intention im planen : il m publié lage > [20] F, en kiosque).

Le Main d'une mule est la matériau coller, celle du support (qui etre semblable un unirente) - uu is demination du collage | | réparation d'un objet requiert l'emploi d'une THE RESERVE WAS DONE IN COMM I l'assemblace le les ou de métal. Ilem entrer techniques Visid in orincipales milital post la aison. If earl in cellulosique, appelée univera. pour la réparasur papier, verre, porcelaine. La vinylique, égalela bols, avec

Le man néoprène, ou contact, double encollage (sur sur support) pour process and the state of the second La salla acryllque, qui adhèra we béton, ciment, there is a property carrelage ou de resilentement plastique. L'époxyde permet un collage was resistant our aus petites materiaux non \_\_\_\_ (métal, verre, porcelaine) : composée d'une d'un durcisseur, il mélanger, 🚚 nécessite un serve plus es moins long pour m prise. La cyano-acrylate un adhésif The later of a utiliser mr des en matière non poreuse. Il ssure un la see man intertané, pratique nos de diame dont les lenne une difficiles à

Si 15 mm lim colles mm è MINIM hors de portés im enfants, curvines and files manipulation of n'est pas sans danger. En particulier les spass-

MOTS CROISES

PROBLÈME Nº 3382

123456789

peau in doigts. La néoprène contient inflammawhile England in letters indiquent i l'emballage du duit im précautions Il prendre, touiours College State

Par profes de bricolage. Une néoprène, 📰 bombe. III oulvérise IIII papier. faire un raccord de revêtement gainer un tiroir ou fixer une pla-Rubson). Toujours néoprènes, nouvelles in the le par simple encollage (Des-Polyfilla). Même de résines de polymères

Une resemble blankringer se cyano-acrylates colthat his matériaux, même poreux (bols, leave cuir, etc.) | == duit 🚃 composé d'un adhésif d'un séparé ( Pattex uni-rapide > Henkel | « Impact » Polyfilla ;

in thermofusible s'applique chauffent dont l'ant vient de un pour bricoleur. Ce pistolet Pattex, sami lequel sont introbâtonnets w colle, per bois, tissu, plastique, métal, sur management ou sur béton ou carrelage. On peut ainsi poser des moulures, 🔤 électriques, lambris 🖼 acces de letter ou réparer en Et défaire l'assemblage m chauffant i new in

### JANY AUJAME.

\* Les colles sont vendues dans les magasins de bricolage, les

**VERTICALEMENT** 

1. Im home dont on attend un

 L'Opéra de Paris présenté aux jeunes », 13 h 15, intérieur, vesti-bule, M™ Sénant. - III Galliera : La uniformes

« L'église Saint-Laurent », 15 heures, III bis, boulevard de Strasbourg, Mes Garnier-Ahlberg. · Le P.C. chef-d'œuvre d'Oscar

« La Comédie-Française sur la rive gauche », 15 heures, théâtre de l'Odéon, Moss Pennec (Caisse nationale des monuments historiques). « La peinture de l'Ecole de La

Le Panthéon », 14 h 30, entrée (Connaissance d'ici et d'ailleurs). Les salons de l'Arsenal ». 15 beures, 1, rue de Sully (M= Ha-

La Mosquée de Paris ». 13 heures, place du Puits-de-l'Er-mite (Paris et son histoire).

« Clignancourt », 15 h 30, métro Jules-Joffrin (Paris pittoresque =

Saint-Paul (Résurrection du passé).

### **CONFÉRENCES** -

20 h 15 : 11 bis, rue Keppler

Sont publiés au James officiel du mercredi 9 février :

Pris pour l'application de la loi 23 décembre 1982 relative aux

### UNE LISTE

• De candidats autorisés à participer aux épreuves 🗥 🚉 au cycle préparatoire au second concours l'adrie à l'École

TRAVAIL? — Le bulletin Lieisons sociales — Le publier un nu-l'Inspecteur du travail. Cette brochure de pages minus limit « les contours précis que revêt la fonction d'inspection du travail au soin de l'entreprise ». Une première partie mai in l'organisation in l'inspection du travail, trois autres des moyens d'action in l'inspecdu maini et la demini da recours contre ses décisions. Supplément 🖿 🗀 de 🗠

★ Liaisons sociales, 5, avenue de la République, 75541 Paris cedex 11.

#### IX Moment | l'on | apparaître une X belle Demi, n'est pas malmani un

VII. Traiter un fou. au du compte. - VIII. Commencer à laver son linge sale. -

- XI. Très compact.

HORIZONTALEMENT Cause de pura dommages um bouquins, – II. Pour m sortir, il faire un choix. - V. Objet - conquête pour les Romains. -VI. Objet d'amour pour pas gens pas désintéressés.

peu — — 2. Cri in au respect. — petit — le crémler. — 3. Qui ont du plaisir s'étendre. (épelé). –

4. Abréviation pour un métal léger. Elle eût de châteaux en Espagne. – 5. Militaire et et civil. Qui et peut donc et se présenter. – 6. Peut être la poudre à gratter. Peuvent assommer celui qui mi à découvert. - 7. Gáché par celui qui ne sale assez. 8. Epouse I di Qui n'a pas en-core pris son bain. – 9. Pour lier.

#### Solution du problème nº 3381 Horizontalement

I. Hitter - II. Epelé. Ica. III. Démarreur. - IV. Ira (IRA). Name. – V. Cognac (lieu L. nais-de François I<sup>er</sup>). Es. – VI. Anne. ONU. – VII. Etalalt. – VIII. Est. Rail. – IX. Nui. Aga. – X. Tes. – XI.

Verticalement 1. Médicaments. – 2. Eperon. Suée. – 3. Démagnétisé. – 4. Ela. IX. Coutumes. — quand — Net. – 5. Cerna. Aram. – 6. — Lecumete — bon. – X. Prouve qu'il y lages. – 7. Nier. Naïade. – Ecument. Bout de bois.

# Le Monde

Dans um numéro du 13 février

### Les mille et une combines de l'automobile

Du parfailem - le il au tralement delictueux. le march de l'auton bile ullië un large eventail 📜 : 🖂 🗓 - par lléi 🛎

Enquete de Michel Heurteaux

### PARIS EN VISITES

VENDREDI 11 FÉVRIER civils », 15 h 10, avenue Pierrele-de-Serbie, M™ Bachetier.

Niemeyer . 15 heures, métro Colonel-Fabien, M. Guillier.

Haye », 15 h 15, Grand Palais (Approche de l'art).

Les trésors du cabinet des Médailles », 14 heures, rue de Riche-lien (M. Bouchard).

« Le quartier Mouffetard ». 15 heures, métro Monge (P.-Y.

Le Marais -, 14 h 30, métro

19 h 30, Sorbonne, amphithéâtre Bachelard, 1, rue Victor-Cousin Père H. Biondi : « Chaire Teilhard de Chardin » (Université populaire de Paris).

18 h 30 : 19, boulevard des Invalides : « Aspects de la Chine » (Ci-vilisations du monde).

«Karma et l'émancipation de l'âme » (Loge des théosophes).

### JOURNAL OFFICIEL

DES DÉCRETS

• Portant nominations, \*\*\* tions, mises = admissions par anticipation dans les d'allaire généraux (active et

🕍 🖿 megistrature.

#### DROIT SOCIAL IIII SONT LES INSPECTEURS DU

1982, 62 F.

### Le Monde

5. rue des Italiens 75427 PARIS CEDEX 09 C.C.P. Paris 4207-23

ABONNEMENTS 3 mois 12 mois

### FRANCE 341 F 554 F 117 F 980 F TOUS PAYS PAR VOIE NORMALE 601 F 1 074 F 1 547 F 2 026 F

ETRANGER L ~ BELGIQUE-LUXEMBOURG

PAYS-BAS 381 F 634 F 887 F 1140 F II. - SUISSE, TUNISIE 779 F 1 105 F 1 430 F

Par voie aérienne Tarif sur demande. Les abomés qui paient par chèque postal (trois volets) vondront bien joindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse définitifs ou provisoires (deux semantes ou plus) ; nos abonnés sont la la l'ormaler leur demande une semaine au moins avant leur départ.

Joindre la dernière bande d'envoi à Veuillez l'obligeance de rédiger tous le noms propres en capitales d'imprimerie.

### MÉTÉOROLOGIE -





Évolution probable du temps en France entre le mercredi 9 février à 0 hours et le joudi 10 février à missit.

Vaste zone dépressionnaire du nord-est de la France à l'Afrique du Nord. est de la France a l'Allique un courant de Cette dépression dirige un courant de nord à nord-est sur la majeure partie du pays, provoquant une advection d'al-froid et humide. Une perturbation à caractère piuvio-neigenz abordera la Bretagne et la Normandie demain après-midi.

Jeadi sur la Champagne, les Ardennes, l'Alsace, la Lorraine, la Bour-rogne, la Franche-Comté, le Lyonnais gogne, la Franche-Comfé, le Lyonnals jusqu'à l'Auvergne, les Alpes du Nord et la haute vallée du Rhône : temps gris et froid avec chutes de neige faibles à modérées, plus importantes sur les versants est des massifs montagneux. Au lever du jour, il fera - 5 à - 7 degrés et l'après-midi 0 à - 2 degrés. Sur les Alpes du Sud, la Provence et la Corsa, temps très nuageux avec des averses, surtout sur la Corsa.

Températures minimales : 3 à

Sur le Languedoc-Roussillon : belles éclaircies, il fera — 2 degrés le matin, +3 degrés l'après-midi. Sur tout le regte de la France, le ciel sera maggoux et brumenx le matin avec des brouillards ment as main avec ces situations given ats locanz; les températures descendront jusqu'à - 3 degrés à 
- 5 degrés. Pais l'on observera des 
éclaircies, à l'exception de la Bretagne 
et de la Normandie, où le ciel se couvrira dès l'après-midi donnant des 
chutes de neige faibles à modérées dans 
l'aprèse et des nights avec des ches chutes de neige faibles à modérese dans l'intérieur et des pluies près des oôtes. Les températures ne dépasseront pas 0 à + 2 degrés l'après-midi. Les vents, de nord-est, seront modérés. Attention : route glissante sur la majeure partie du pays, surtout cette nuit et demain matin. La pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était E Paris, le

PRÉVISIONS POUR LE 10 FÉVRIER A 9 HEURE (G.M.T.)



# février à 7 heures, de 1 013,2 milli-bars, soit 760 millimètres de mercure. Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 8 février ; le second le minimum de la sent du 8 au 9 février) : minimum de la neat du 8 au 9 février):
Ajaccio, 8 et 0 degrés; Blarritz, 6
et 0; Bordeaux, 5 et 0; Bourges, 2 et 0;
Breat, 4 et 0; Caem, 4 et -- 1; Cherbourg, 3 et 0; Clarmont-Ferrand, 3 et
-- 2; Dijon, 3 et 0; Grenoble, 1 et 0;
Lille, 1 et -- 2; Lyon, 2 et -- 1;
Marseille-Marignane, 8 et -- 3; Nancy,
2 et -- 3; Nantes, 4 et -- 1; Nico-Côte
d'Azur, 1] et 2; Paris-Le Bourget, 2 et
-- 1; Pau; 5 et 0; Ferbignan, 8 et 0;
Rennes, 4 et 0; Strasbourg, 3 et 0;
Tours, 2 et 0; Toulouse, 3 et 0; Pointea-Pitra, 29 et 22.

- 3; Bonn, 1 et - 2; Bruxelles, 0 et - 1; Le Caire, 20 et 6; fles Canaries, 20 et 13; Copenhague, 0 et - 2; Dakar, 24 et 21; Dierba, 22 et 11; Genève, 2 et 0; Hérusalem, 13 et 5; Lisbonne, 10 Londres. 4 et - 1 : Luxembours. 0 et - 3; Madrid, 7 et - 4; Moscou, - 7 et - 7; Nairobi, 28 et 13; New-York, 2 et - 2; Palma-de-Majorque, 13 et 0; Rome, 14 et 6; Stockholm, - 5 et - 8: Tozenr, 21 et ₽; Tunis, 15 et 6.

avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

### **Cent fois** « Sites

### et Monuments »

La revue trimestrielle Sites et Monuments (1) vient de faire paraître son centième numéro, avec, au sommaire, des articles de MM. Pattym, directeur du pa-trimoine, Michel Fleury, viceprésident de la imme de la président la l'École pratique à hautes Yvan Christ, d'art, et naturellement, à tout seigneur tout honneur, M. Jacques de Sacy, défenseur inlassa-ble du patrimoine et fondateur de a revue.

C'est en 1958 que M. de

Sacy, président de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, eut l'idée de publier un petit bul-letin pour renseigner ses adhé-rents sur l'activité de son association. Le premier numéro de Sites et Monuments avait seize pages et un tirage de 2 000 exemplaires. La revue s'est considérablement développée depuis lors, puisqu'elle tire à 7 500 exemplaires et comporte 100 pages abondamment illustrées. Elle reste désormais le porte-perole très lu et très apprécié de tous ceux pour qui la défense du patrimoine français demeure une préoccupation majeure. Il n'est d'ailleurs que de feuilleter le n° 100 pour se randre compte que tous les départe-ments français, les monuments, les églises et les paysages font toujours l'objet d'une attention vigilante. Il faut féliciter M. de Sacy, qui, toujours sur la bràche, a sauvé par ses interventions inlassables tant de monuments, de paysages et de villages en perdi-. tion, et souhaiter longue vie à sa

### ANDRÉE JACOB.

(1) Sites et Monuments, le mméro 20 francs, 39, avenue de La Motto-Picquet, 75007 Paris. Tél.: 705.37.71, éditée par la So-ciété pour la protection et l'esthéti-que de la France; même adresse.

### PATRIMOINE — AUTOMOBILE

### La Mazda 626 : le deuxième souffle

N'en toujours sceptiques, l'amb automobile japo-naise a trouvé son second souffle. Celui d'ane fiabilité d'une qualité cehui d'une facatre d'une quante comprises » et celui de l'adaptation à des techniques qui, comme la trac-tion avant et les suspensions à roues indépendantes, furent longtemps l'apanage de l'industrie automobile française ou enropéenne. La nouvelle Mazda 626 appartient à cette veine-là. Le résultat : une voiture moyenne destinée à renouveler la gamme du constructeur japonais dans ce créneau et qui reprend pour s'attacher une nouvelle clientèle des solutions largement utilisées par la

Fini donc l'essieu arrière rigide, abandonnée la propulsion transmise aux roues arrière. Poursuivant la politique déjà engagée, voici deux ans, avec la gamme 323, Mazda offre désormais avec ce modèle profondé-ment remodelé une suspension à quatre roues indépendantes et une traction avant. Le tout est servi soit par un moteur de 1600 cm<sup>3</sup> qui a gagné 5 ch (80 ch/moteur), soit par un groupe de 2 000 cm³, plus fort de
11 (101 ch), permettant une
conduite plus souple. Il en résulte
voiture agréable à et
dotée d'une bonne tenue de route.

Comme il est de mode an cette période - réduction de la consommation en carburant oblige, - un sur le coupé, par un « Cx » de O,34. Le freinage, confié à deux disques à l'avant et à deux tambours à l'arrière, est efficace et la boîte de vitesses I cinq rapports dans sa ver- au 20 février, au Parc des exposision manuelle – la cinquième est un peu longue sur le modèle le moins de la porte de Versailles, sera peu longue sur le modèle le moins organisé le Salon Rétromobile où sel'huile est arrivée à température.

En ce qui concerne les aménagements intérieurs, la Mazda III d'échanges sera organisée durant les comme les voitures de sa gédeux week-ends. neration. Il n'y manque rien ou presque. Peut-être peut-on déplorer, sur \$\frac{1}{2}\$ Renneignements an 562-86-62 on 562-19-60. nération. Il n'y manque rien ou pres-

la 2 000, l'emplacement mai com-de la commande du lève-glaces électrique, situé juste devant places electrique, situé juste devant
le levier de certains

est purement
personnel, - l'installation d'un tableau de bord façon comme
Cîtroën, qui
jourd'hui également à la mode (voir la nouvelle « UNO » Fiat). Il multiples possibilités de réglage of-fertes par le siège conducteur, celle de la colonne de direction, le sys-tème de verrouillage de l'ensemble des serrares du véhicule et mi commandes d'ouverture depuis le du rim et de la trappe du réservoir d'essence.

A quel prix
de ce nouveau
dèle ? Difficile de le dire, car la Mazda 626, qui, comme les autres productions japonaises, sera contingentée, ne sera pas disponible en France avant le mois de juin pour la version 1 600 et avant le mois de décembre pour la version 2 000. Or nul ne sait ce que vaudra le yen au dé-but de l'été et à la fin de l'année.

### JEAN-FRANÇOIS AUGEREAU.

Pinsieurs versions de ce modèle seront vendues en France : trois berlines 4 portes dont deux seront équipées du moteur de 1 600 cm3 et une de 2 000 cm<sup>3</sup>; trois cinq portes fonc-tionnelles: deux 1 600 et une 2 l.; deux coupés : un de 1 600 et un 2 L soin particulier 

été apporté par Consommation : entre 5,9 l. et 6,4 l. rapport au modèle précédent 

à 90 km/h et 7,5 l. et 8,2 l. à l'aérodynamisme. Cela mutaduit, 120 km/h selon les modèles (chiffres donnés par le constructeur).

### ■ RÉTROMOBILE. - Du 11 peuissant – est lius douce lorsque ront préscutés trente clubs de collec-l'huile est arrivée à température. constructeurs, des éditeurs, de la





77,00 OFFRES D'EMPLOI ...... 77,00 DEMANDES D'EMPLOI ...... 22,80 27,04 IMMOBILIER ..... 52,00 61.67 AUTOMOBILES ..... 200 AGENDA 67,67
PROP. COMM. CAPITAUX . . . . 151,80

# ANNONCES CLASSEES

ENCADRÉES MMOBILIER ..... 33,60 AGENDA .....



BENTAL WE WARRED A

MOBILE

Berger and State Control of the State Control of th

The State of the S

Selling weren

The second second

BOTTO BETTE BE

Manager and the same of the sa

A THE PROPERTY AND THE PARTY OF THE PARTY OF

THE RESERVED OF

the services and the service

THE STATE OF THE S

Parties Francis

Marian Section

Population of the Parket of th Case on the

Line war +

The Hel man

THE PARTY AND

Marie San Act

A STATE OF THE STATE OF

THE PERSON NAMED IN

126 : le douxiéme sai

Tennas Living

· w. . . . ) =

HARLING BE

4000

الأراف المرافقات

resp. dispersion in

emplair internationaux let departeme t d'Cutre beerb

### NIGER CADRE COMPTABLE FINANCIER

D.E.C.S. et expérience chef comptable Expérience experiente. Disponible rapidement.
Av. experiés.
Adresser lettre manuscrite avec C.V., prétentions.

Ecrire sons nº 7685 LE MONDE Publicité. Service annonces classées

5, rac des Italiena, 75009 PARIS.

MISSSION DE DEUX ANS AUPRÈS DU GOUVERNEMENT D'UN ÉTAT D'AFRIQUE NOIRE

### PROJECT FINANCING EXPERT

**VOTRE MISSION:** 

Coordonner les activités des planificateurs et des financies pour la mise en œuvre d'une politique homogène d'appro-che des bailleurs de fonds interpationant.

votre activité journalière :

Mettre les dossiers de projets élaborés per les ple es ministères techniques sous une forme directement assi-milable par les organismes financiers internationaux.

Une carrière de consultant financier international

Que vous printiez vous joindre à nous, il faut :

— Que vous n'en an moins doi au d'expérience de projet financing acquise auprès de banques et d'organismes financiers internationaux ;

Que vous simiez travailler en AFRIQUE au-près de bants responsables ;

Que vous ayez une formation financière et 600 nomique, niveza doctorat ou grandes écoles ; Que vous partiez le français et l'anglais;

Que vous avez au moins quarante ans.

NOUS SOMMES UN GROUPE INTERNATIONAL DE SOCIÉTÉS DE CONSEILS EN DÉVELOPPEMENT BAPIDE (C.A. QUADRUPLÉ EN 4 ANS).

Envoyer C.V. photo of priton REGIE-PRESSE, T 038.233 M, ii bis, tae in the priton PARIS.

### URGENT

Organisme Semi-Public

### 2 CONSULTANTS

Ecole d'Ingénieur + formation complé-mentaire en Gestion. L'un expénence organisation et gestion de la production, si possible dans les pays en vole de développement (technologies oppropriées). L'autre, expérience financière, administrative

et commerdale (études de marchés, exporration, et sous-traitance).

er formation appréciées. Age souhoité minimum 35 ons. Langue: Française et Anglaise ou Allemonde

ou Espagnole. Contrats pour activité langue dutée · l'Erronger. Disponibles rapidement. Tél. 727.51.49 - Ref. JR

> IMPORTANTE SOCIETE **D'ENGINEERING**

## **INGENIEUR** TRAVAUX **PORTUAIRES**

tier de 2 en

AFRIQUE FRANCOPHONE

Expatriation m familie possible.

Adresser C.V., photo et prétentions à No 60472 Contesse Publicité 20, se. de l'Opéra III Paris Cedex 01, qui transmettre.

ASSOCIATION
AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Améragement de sources et edduction d'eau en l'ATT :
 Lancement d'une industrie rursie (fabrication de couverture) en INDE.

Emerger lettre menuecite, C.V.
+ photo sous numéro 7712
br Mande Publicité, service
ANNONCES CLASSÉES,
5, r. des Italiens, 75009 Paris.

Ingérieur ou titulaire BTS spé-claité élevage avec expérience

IMPORTANTE STÉ FRANÇAISE recherche pour poste Afrique Noire françophone

1 ZOO TECHNICIEN

Advesser lettre manuscrite + C.V. détaillé avec photo et pré-tations à L.T.P. sa/réf. 8 784 31, be Bonne Nouvelle 75083 PARIS Cadex 02.

Nous prions les répondant aux « ANNONCES DOMICILIÉES » indiquer lisiblement sur l'enveloppe le numéro 🖿 l'annonce 🔤 intéressant 🔳 📹 vérifier l'adresse, au qu'il s'agit du Monde Publicité » ou d'une agence.



xupnoips) violams

emplois régionaux

emploir regionaux

créent dans leur centre technique implanté à **CHATEAU-THIERRY (Aisne)** 

des postes de :

# TECHNICIEN

De formation DUT (Chimiste option alimentaire) devra bien connaître les

### **INGENIEUR** CHIMIE

Rattaché Directeur du laboratoire, il mu chargé mi mise au point de nouvelles méthodes d'analyse et de l'amélioration des procédés existants.

physico-chimique alimentaire. Anglais courant exigé.

# RESPONSABLE

Sous l'autorité du Directeur scientifique

de préparer le programme d'Audit et d'en controler le respect.

candidat devra posséder une expérience dans un poste similaire. Anglais courant exige.

Pour une postes adresser C.V. on prétentions à J.B. JOUVE une Henri Petit 02400 CHATEAU THIERRY

Groupe Industriel International

Recherche

POUR SA DIRECTION FINANCIERE BUDGET ET COMPTABILITE

Pour Grenoble

### **jeunes** cadres comptables

Débutants im première expérience Diplômés SUP de CO Option finance comptabilité et/ou DECS

Après une période me formation au cours de laquelle ils effectueront des stages dans 🔛 divers services, ill seront affectés ultérieurement sur un poste d'encaPour Nantes et Paris

## cadres comptables

Expérimentés, titulaires au minimum d'un DECS. Ils auront à prendre en charge, la gestion comptabilité

d'une unité décentralisée.

Perspectives ultérieures d'évolution 📰 📶 du groupe offertes à des candidats mobiles et disponibles.

aser lettre, CV, photo à Nu 59665 Contesse Publicité 20, .... Opéra 75040 L. Cedex 01, qui

🔙 📰 sur 📰 marché, notre client, spècialisé dans 🖢 conception, 🖫 fabrication 🗏 🗓 📖 📥 produits

### 2 ingénieurs de recherche et développement

Génie physique des matériaux 150/180 000 P

Procédés industriels

sum sein d'une équipe pluridisciplisaire m plein développement, ils participent a un ambideux programme de R & D comprenant :

- in recherche de performances (techniques et industrielles), in conception de production. les manuel insportants du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant à la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant de la sous-traitance extérieure la sont charges du service de R & D et (out) en recourant de la sous-traitance extérieure la sont charges du service de la sous-traitance extérieure la sous-traitance extérieure la sous-traitance extérieure la sous-traitance extérieure du service de la sous-traitance extérieure du service de la sous-traitance extérieure exterieure du service de la sous-traitance extérieure du service de la sous-traitance extérieure exterieure du service de la sous-traitance extérieure exterieure du service de la sous-traitance exterieure ex relevant de l'un des trois axes de recherche du programme.

WI 2595 III

Ces postes intéressent des ingénisters (A II M., Mines, INSA...) : - Bath d'ou main 15 anns

- fortement motivés mis développement industriel,

ayant une expérience préalable en R & D (2 à ll ans) dans l'un des - disposant de solides connabsances en mécanique, - sactions présenter et au un au recherche. ance 🖿 l'allemand et, ou, de l'espagnol est souhaitée. La rémunération 🚥 fonction 🛎 l'expérience. GUILLEMIN vous remercie il lui adresser votre caudidature qu'il traitera confidentsellement sous la référence LM/5058.

argos

Departement Conseil en Recrutement 135, avenue de Wagram - 75017 PARIS Td. : (1) 227,96,49

GROUPE FRANÇAIS DE SOCIÉTÉS

PHARMACEUTIQUES & CHIMIQUES

en très forte exponsion recherche

pharmacien responsable

du laboratoire de contrôle

pour son units d'ANGERS.

Directement ratioché à la DIRECTION DE LA QUALITÉ, il assurera

Ce poste conviendrait à un candidat ayant 30 ans minimum, une très bonne des MÉTHQDES d'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE, and que CONTRÔLE MICROBIOLOGIQUE, a

jeune pharmacien

DEVELOPPEMENT

10, rue de la Paix - 75002 Paris.

ayant orienté sa formation vers le CONTRÔLE PHYSICO-CHIMIQUE,

l'organisation du travail et l'animation d'une équipe d'une qu

pour ses la REGION PARISIENNE.

### Pour renforcer son Automation SOCIÉTÉ A P V

Technicien Supérieur #

ELECTRONIQUE ou AUTUMATISME un una programmation de systèmes industriels

en de leur mini en reum. Déplacements fréquents - Anglais apprécié.

Envoyer CV Société A P V - W 684 -

GROUPE MULTINATIONAL pour sa filiale française **CHEF DE SERVICE** 

COMPTABILITE GENERALE Diplôme DECS, D.U.T. comptable ou équivalent. 3 am minimum dans Societe ou cabinet audit.

Adminier lettre de candidature avec C.V., photo, pretent.
3 60422 20, Doera,
D1, qui transmettra.

Adresser c.v. manuscrit et per HAVAS, 83002 Clermont-Ferrand Cadex.

ANNONCES CLASSÉES TÉLÉPHONÉES

296-15-01

2

BISCUITS

**EXPERIMENTATION** 

Sous la responsabilité du Chef de Service «Produits il sera chargé in l'expérimentation et essais systématiques pour in mise au point de nouveaux

ATELIER PILOTE

technologies 🚃 farines, produits amylacès 🔳 sucrés 🔳 les matières grasses.

produits avant la production industrielle.

# INSTRUMENTALE

De formation ingénieur chimiste ou titulaire d'un DEA Biochimie, possédant ■ 3 ■ 5 ■ d'expérience en technique

# **ASSURANCE QUALITE**

chargé : de concevoir des règles de contrôle des produits de la société, de les mettre au point, d'en rédiger les socializations.

De formation ENSIAA ou Universitaire

phe souhaité. Candiditures ac-compagnées d'un c.v. détailé et d'une photosopie des tires et diplômes exigés à faire per-venir à M. le MAIRE, B.P. 101. 13894 MARTIGUES CEDEX.

DDASS Gironde recrute ANALYSTE

Concours sur titres, cendid.
2 saxes moins 45 ans su
1-1-83. Trusteries: matures option informatique, dipl. expert
trait. inform. - DEA aption
informatique - DES aptionalist,
doctorer 3° cycle - ESSEC
inform.
ED'SRIENCE MAT. CIL-HB extcis - MINI 6 synabhis.

DOTERIENCE MAT. CIPTIS ESC-gée - MINI 6 souhairée. Adr. candid. event 10 mars 1983 : DDABS Gronde, serv. Personnel, BP 922 - 33082 BORDEAUX CEDEX.

Recherchons parteneire pour direction commerciale et méricating acctuur B.T.P. - Posteixning acctuur B.T.P. - Posteixning acctuur B.T.P. - Posteixning acctuur B.T.P. - Posteixning accuration: Stigmoles (Var). Ecr. s/m 6458 ie Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, nue des Italiens, 75009 Parts.

RESPONSABLE INFORMATIQUE

per-is filiale d'un im-

JEUNE DIPLOMÉ

ponsabilite
l'environnement enformetique (exploitation, maintenance, intendence) en
Buison avec le servica informatique du groups.
Commissance

Connaissance GAP at COBOL

OFFRES D'EMPLO! . DEMANDES D'EMPLOI 77,00
DEMANDES D'EMPLOI 22,80
RMMOBILIER 91.32 27,04 52.00 AGENDA PROP. COMM. CAPITAUX . . . . 151.80 ...... 52,00

# ANNONCES CLASSEES

ANNONCES ENCADRÉES 15.42 IMMOBILIER ..... 23,60 AUTOMOBILES ..... 33.60 33,60

Ť.

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

INGENIEUR FORMATION CLIENTS

Ingénieur de la programmation en langages évolués, il aura la responsabilité de la formation technique qui lui permettra découvrir et découvrir la technologie Intel. Cette fonction des la contration de la decouvrir la desse la contration de la

INGENIEUR

*ELECTRONICIEN* 

débutant ou premlère expérience

Adjoint in responsable dans l'un de nos grands comptes, il assurera progressi-communi le support avant et après-vente d'un gros client international. Il fournira le statut technique et commercial des produits micro-processeurs et mémoires, la de société mère

Quand on invente des cerveaux, on a besoin d'intelligence...

Fondée en 1968 dans un espatt résolument novateur, Intel est le pronnier du marché des microprocesseurs. En 1971, nous lançons les systèmes mémoires et par la nous nous entire activité à la micro-informatique et aux systèmes. Aujourd'hu, nous avons 20 IIII collaborateurs réparts dans le monde et un et un collaborateurs réparts dans le monde et un millions de dollars en 1982. Intel Europe représente 30% du C.A. de Intel Corporation. Nous proposons à des ingénieurs informaticiens et électroniciens de rejoindre nos équipes de (banlieue Sud) qui et le centre et la région Sud-Europe (France, et Espagne, Israél).

# SUPPORT VENTES SGBD

# SUPPORT TECHNIQUE

Jeune ingénieur informaticien, sa fonction confistera à apponer une aide II nos clients en menant des missions de conseil et d'assistance technique. Il aura illibornes connaissanties dans le domaine des micro-processeurs, des langages évolués et des systèmes d'exploitation. Il aura une mission de fonction à mi



## JEAN LEFEBYRE

7500 personnes en France - (structure décentralisée) - C.A. 4 milliards de F. recherche pour sa DIRECTION DU PERSONNEL

### le responsable du service recrutement-formation

ingénieur ou équivalent, le candidat retenu aura acquis une expérience manife la function Recrutement, si possible dans le

Rattaché II la Direction du Personnel, II sera doté d'une large autonomie Il - Il - d'un contect direct avec l'ensemble des - des exploiullim Pierra e étranger.

(I prandra un charge l'immilia des problèmes de recrutement et devra être rapidement capable de 📶 🖛 🖮 divers aspects de la fonction recrutement, formation at gastion des Minimum

lettre manuscrite avac c.v., photo et prétentions 🏾 ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE - Millian du Personnel 11, boulevard Jean-Marmoz - 92202 NEUILLY-SUR-SEINE.

## UN GROUPE FRANÇAIS IMPORTANT

### INGENIEUR CONFIRME

issu d'une grande école

l'opportunité d'accèder rapidement il des responsabilités de haut niveau

Le candidat retenu devra posséder, outre les compétences techniques acquises and domaine industriel, une initial formation in gestion. capacités de gestionnaire de qualités de dynamisme de déterminantes pour lui permettre d'accèder de postes de direction. La connaissance il l'anglais im appréciée.

Nous remercions d'adresser curriculum vita accompagné d'une photo sous réfirment la PUBLIPANEL 20 rue F 75441 rue Cedex 09, qui transmettra.



ROND-POINT DES CARRIÈRES

### LES ANNONCES OUELLE PLACE DEMAIN

DANS UNE STRATÉGIE DE RECRUTEMENT

Journée professionnelle d'étude, d'échanges et de prospective organisée 🖦 la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES CONSEILS EN RECRUTEMENT um la participation 🏙 l'ensemble des parties concernées : Supports

de presse. Agences de publicité pour l'emploi. Annonceurs. Entreprises. Conseils (par annonce par approche directe) Conseils (par annonce par approche directe) avec la collaboration de SYNTEC RECRUTEMENT de 9 h 10 à 17 heures à l'hôtel Inter-Continental (Adresse : 3, rue 🛦 Castiglione, 75001 Paris). Participation aux frais (déjeuner compris) IIII F par personne

Pour men renseignements : CSNCR, 30, mm Fabert 75007 Paris. Tél. : 555.25.81.



recherche pour prendre en charge le service « Contrôle fabrication – SAV »

### INGÉNIEUR **EXPÉRIMENTÉ**

ÉLECTRONIQUE GÉNÉRALE VIDEO - SONORISATION - INTERPHONIE connaissance des automates programmables et

Env. C.V., photo et prêt. I Sté BLOMME AUTOMATION, 8, rue du Maréchal-Foch, 78600 MAISONS-LAFFITTE.

Le Canten d'Informations
PARTIE ou pour son
Agence de VERSAILLES
FUTURS CADRES
COMMERCIAUX (H. ou F.) Dynamiques et ambitieux Golit du contact heut niv. Très bonne présentation. iens des responsabilités, R.-V. 500-24-03, p. 209. SOCIÉTÉ MAISONS-ALPORT

### INGÉNIEUR SYSTÈME **ANALYSTES-PROGRAMMEURS**

IBM NAME DL1/CICS ·
Env. C.V. détaillé at prétant.
SONOVISION

### **Administratif** 2 à 3 ans d'expérience indispensable (ESCAE -

supéneures à 100 Millions de F. 5708 à LT.P. 31, 8d Bonne Novveile 75063 Paris Codex 08 - qui transmettra

IMPORTANTE ENTREPRISE

DE TARVAUX PUBLICS

recherche pour Ovest Région Parisienne

Cadre

URGENT : La commune de MARLY-LIL-ROI (Yvelines) - Une sous-bibliothéceire à mi-temps C.A.F.S. Option

Pour ce poste : statut du perscrinel communel. Lettre + C.V. + Photos à Mon-MARLY-LE-ROI (78 160).

présente dens 50 pays (siège à Montpernasse) recherche

### CHEF **DES SERVICES COMPTABLES**

Rettaché directement
au Directeur administratif et
financier, il animera une
de 12 personnes
ponsable de la comptablité
in et mons
étrangères.

Tituleira d'un DECS ou équivalent et une expérience
minimum de 8 ms. de préféme une ente
gestion na
gestion na
les amagniques la PCR et

en précisant sur l'enveloppe la réf. 1.823/2.362 à MEDIA P.A., 9, bd des taliens, 75002 PARIS qui transmettra.

### # E.D.F. /G.D.F. recherche JEUNES TECHNICIENS SUPÉRIEURS

ant d'un BTS ou DUT, opuun électrotechnique. Candidature à E.D.F./G.D.F. — 56, — Foch, III NANGIS ».

Adresser C.V. à A.I.C.F. reliois. 81, rue Merius-Auf seann LEVALLOIS-PERRET

Durde : 2 ans

### secrétaires

### Secrétaire

Pour son département « Conseil en Recrute ment » I CEGOS recherche une qualifiée. Elle devra être apte à prendre rapidement des initiatives dans un poste qui demande des capacités d'autonomie, d'organisation et qui implique 🖿 nombreux contacts avec 🖿 clients. De formation de formation de B.T.S. ou équivalent, une première expérience, une bonne pratique 📰 🖹 dactylo et de la steno. Adresser lettre manuscrite, C.V. et photo, sous référence 71638/M à R. VERDET, Sélé-CEGOS, Tour Chenonceaux, 204, Rond-Point du Pont de Sèvres, 92516 BOULOGNE CEDEX.

### sélé **CEGOS**

Chercha excellente dectylo dy-namique et cultivée, travaux in-tér. possible mi-temps. C.V. photo — MOREAU, 8, INC. Varenne-7-.

LE CERCLE RÉPUBLICAIN demande secrétaire confirmée, dactylographe, stánographe de préférence, syant des conneis-sances comptables. C.V. et présentions su Cercia Républi-cain. 5, avenue de l'Opéra, Paris-1",

### DEMANDES D'EMPLOIS J.F., 26 ans — DUT **GESTION PERSONNEL**

Expérience formation et gestion informatieée, propose se collaboration au seix de votre Service du personnel. Ecrire n° 80.904 Contesse Publiché, 20, evenue Opéra, 75040 PARIS CEDEX 01, qui transmettra.

J.H. 19 ans, nivete bac cherche. Emploi buresu. divers Bruno Bouvier 638-84-10. Jaune homme avec culture et bonne présentation. Libre de suite recherche emploi comme CHAUFFEUR. T. 605-03-38.

ENTREPRISES CONSULTANTS. En i Vous somnolez i Ce n'est pas le moment. La chaste su réser paut vous prandre une demi-haure. Psy. Spéc. de la communia., i'ettends votre appel, COUVRAT. T. 663-66-92. 9. nue des Bas-Lonoctsame. rue des Bas-Longchamps 92220 BAGNEUX. Ingénieur Etudes B.A. bâtiment, génie civil, 54 ans, longus aupérience France, étranger, cherche nouvelle situation France du pays

francophones. Ectre sous le n° T 038.280 M RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris. ITALIEN, 28 ans, résidant en France depuis 1980, pratique courante de français, de l'altemand et de l'Italian, expériences internationales de l'altemand et de l'alternationales de l'alternationales

Etudiereit toutes branche: d'activité. Ecr. HAVAS NIMES Nº 50, 171

T6. 1178-41-55 J.H., 28 ans, dipl. traductour-interprete, angleis, alternand, russe, 5 ans sep. France et dranger, dom. relat. publiques, import-export. presse, tou-riente, dh. emploi sur Paris da deranger (78) 45-96-38 metin, (76) 44-90-72 asir.

### CABRE SUPÉRIEUR INDUSTRIEL

Adding recherchs
Adding ADMinistry ATTS
qualifié syeut des contrele-sences en compabilité, publi-que, thuisire du Bacceleurést

metion budgitale (transport an communa et volrie) et de gestion de orielle de pelement. Envoyer C.V. II D.A.E.I.F. Bureau de Personnel D.I.T. 75732 PARIS CEDEX III.

Importante Sté de Cosmétique et d'Hyglène Corporelle, PARIS recharcise pour son seateur e salety a :

### PHARMACIEN OU INGÉNIEUR BIOCHIMISTE

ou équivalent ayant commiss. en TOXICOLOGIÉ (théorique et expérimentale C.E.S.). Langues obligatoires : angleis-affenand. Envoyer lettre ne describe et C.V. à C.G.P. (nif. BS), 14, nue Jean-Mermoz, 75008 PARIS, qui transmetra.

15 ans, chez l'Annon-ceur et en Agences.
Je vous remercie de ves propositions de collaboration.
Je suis disponible.
Ecr. s/nº 6453 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris. avec pratique.
pratique. ALC.P. Action Internationals control is faim recherche COUPLE RESPONSABLE PROJET DEVELOPPEMENT RURAL ET ARTISANAL

call I III

Expérience du dévelop pement en milieu rural i dispensable.

Angleis perfeitement out rent (pays englophone).

Indemnités et prise et charge assurée. propositions

# diverses

GAGNEZ PLUS... Nous vous apprendions mment, avec notre activiti lucrative. TESSON - Tél. (40) 22-43-08 ou (6) 072-02-22.

de 8 à 71 C.V.

### formation professionnelle

### IFACE

Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris un plein du 7 mas II li juin pour confirmés, demandeurs d'emploi domiciliés à Pans :

Houvelles Techniques destion et Traitement de l'information

75011 Paris - Tél : 355.39.08 Republique

Artisans

treprise Jeogues SOYEE scoration - Agencement, intere et sol, coordination. DEVIS GRATUIT T&L: 338-57-88.

Bijoux

Jne couple adrieux rech. empio Garden-Concierge mari ziès box ou écr. Laperche Philippe 12, r. Berthelot, 94900 VILLEJUE

47 ans, ENSAM, ICG; EXPERIENCE : interruptionale, mutation technologique à l'électronique, direction d'unines, direction industriale.

RECHERCHE: ou ou dranger, D.G., D.T.; Orestion industrielle ou usine impresse Earlie sous la nº 1 [332 ] III M RÉGIS-PRESSE 85 bia, r. Résamur, 78002 Paris.

Dame russe, parient yicidish, meis ne parient pes français, meis ne parient pes l'ançais, ayant les popiers en ordre, cherche traveil femme de mé-nege ou solgneme convelen-cents, ou dame compagnie, loir de Paris. Esnire à Mine Clara Vainman, 8, rue Solférine, \$2,100 Boulogne-Billancourt.

### créer votre démarche

publicitaire, e'est mon job,

I IDL INIT commerciales RECHERCHONS ACCUISITION
D'ENTREPRISES DE DISTRIB.
SERVICES OU FABRICATION
MOYENNE IMPORTANCE.
Ecr. s/nº 5.430 le Monde Pub.,
service ANNONCES CLASSES.
5, rue des Italiens, 75009 Paris.

Las possibilités d'emplois à l'étranger mombreuses et variées (Canada, Australia, Afri-que, Amériques, Asie, Europe). Demandez une documentation sité potre resum en écialisée.

MEGRATIONS (LM)
3, rue Montyon,
75429 PARIS CEDEX 08.

### automobiles ventes

de 5 à 7 C.V. Part. vd Peugeot 104 SR 6 CV. 1990, beige. 41.000 km Prix: 24.000 F. 76. 732-02-60, poets 2251 ou 918-39-35. Lada Niva 1979, 70,000 km, moteur neuf, 28,000 F. Tél. de 9 h à 19 h au 387-24-56 et la soir au 326-98-43.

A vendre
Mercades Beriz 200 noir (Petrol). Modèle 1978 dans un excellent état. Peut être vue su 18, nas Lord-Byron, Paris-Pr (td. 582-23-32/48).

Bateaux

elouge dériveur de Possès F. 23.000. Tél. après 20 H. Téléphone : 736-94-33. Collections

ficonomiste chde plusieurs un-taines de bilane de atés fran-paises, étrangères et maldo-tionales 1960-1982, Collection de « Facuste » dequis 1972; Ecr. a/m 6.487 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 8, sue des Italiens, 78008 Paris. Cours Appendit Fangl. cours Interes. c Regency School > (Ramaganal. Rens. SOURLLON. 4, r. de la Persévéraire, 3560-26-33. ACHATS BRILLANTS

Toutes planes professes, bijoux or, etc., argenteria.

JOALLIERS ORFEVRI
Popla, 4, Chausée d'Ara, l'Etnie, 37, sv. Victor-Hugente. Occasions/Schange **PAUL TERRIER** 

INTRODUCTION AU préparations aux concours aux dogles aupérieures d'art. TEL : 245-06-85. on complete block or, argenterie powers most i block of the basel on vendrod, Cadre, formation permanente de technique cratoire et de la communication T, 367-06-06.

Enseignement

L'ANGLAIS EN ANGLETERRE 25 % DE RÉDUCTION Ir jour, lecons et repes, hôtel qu (15 livres per jour, les

25 % de réduction el vous restez 90 jours ou plus pour des leçons intensives dans notre lettel (comprenent 100 chem-bres) su bord de la mer qui avec une famille. Enrivez pour notre brochure et feuille d'ancerption à : Joen Beach — OU VEMEZ NOUS CONTACTER A EXPOLANGIES, Stand a\* 57 U VENEZ NOUS CONTACTEM A ST.
REGENCY SCHOOL OF ENGLISH
Reseasts on-See, Kerr. England. T 61: 843-51212 Tiller.
98484 ox à : Name Bouillon, 4, run de le Peculiefrance,
Enaboure 98 T 81: (3) 869-26-33 (But),

PAS DE LIMITE D'ASE - PAS DE SÉJOUR MINEMANI (Cours de 2 semaines de périodes plus longues) Londres 100 len - Calain 40 minuses,

Hôtes payants

Pour étudiants U.S. très encadrés et très occupés cherchons pension complète Paris 21 JUN 21 JUNLET Exprovince 21 JUNLET, 5 AOUT, Ecrire à :
DES CLOSETS — 41, rus de l'Abbs-Grout, 750 15 Paris.

Instruments de musique A VENDRE PLANOS GRANDES MARQUES its et gerentis per ertie facteur.

gratuit our restauratio **PIANOS TORRENTE** Tél: 840-89-52.

A vendre guitare électrique GIBSON SG CUSTON 6.000 F, 322-02-04, la les Ecr. s/m 6.440 le Londe Pub aervice ANNONCES CLASSEE 5, rue des Italians, 75008 Parle

Jeune fille au pair AU Etudiante elle-mende, piace à pour perf. se lengue francelee. Tél. : 1949/ 5241/ 27872.

Moquettes

MOQUETTE **PURE LAINE - 50 %** M ALEUR

Tél.: 842-42-62.

Sanitaires

Répondeurs téléphoniques

2.5

The same

335

2 13 M

2.7271.039

Mark Black Co.

. ...

RÉPONDEUR AVEC INTERROGATION DISTANCE , geranti et après assuré - 2,100 F. Tel. 387-80-09. Spécialités

régionales (vins) POURLY-FUSSÉ Marc BRESSAND, proprié récoltant, Solutré-Poi 71980, Dem. tarif.

Troisième âge LES CAMÉLIAS. Retreite Gd cfort - proche Paris 77320 Jouy-s/Merin. (6) 404-05-75.

Vacances Tourisme

Loisirs MENTON aux portes de A MENTON six portes de Monsco, or son premier hijer L'HOTEL MÉDITERRANCE, 3 éxoles, 90 citives, Tide couleur, soisrium. OFFRE pour les mois de décembre, jamvier et mars des prix très étudiés pour longs séjous. Example : par pers. en chire dible avec petit déjouner: 4 samaines 1960 F. 5. rue de la République, 06500 Menton. Tél. : (83) 28-25-25.

SAINT-CYPRIEN-PLAGE louisition). Gd choty d'app (Roussilon). Gd chob: Capp., locat. esisonnifers. S'edres : c INTER-IMMOBILIER > Les Ondines, 66750 Seint-Cyprien-Plage. Téléph. (88) 21-02-75 ou 50-79-22.

Rég. (PORTO-VECCHIO) Cores du Sud. Locat. estivales bungalows. villas, stdg. 7. (96) 71-46-08. CORSE. Studios/spps cherters, VACANCIA, 40, rue Balgrand, 75020 , T. 797-44-58.

BRETAGNE BORD DE PLAGE à souar jos part CAMPING 0,52 ha, très bien situé, conviendrait pour colonie va-cances, Commé d'entreprise. Tél.: 16.98.04-93-35. TOURRETTES (Var) mer/montagne. Appt. 4/5 pers., quinz, cu mois, ct., cakna COLLORES, 48 Av. R4-publique 91430 (GNY T. 984-17-61.

ARCS 1800 lose studio, Sud 4/8 personnes, du 19 au 27/3 et Pâques du 2 au 9/4. Prix très indiressant. Tél. (3) 953-51-12.



gatilisation serait auto 1982

1.33

man Mr. N. Y

, and great

or Mark Physical

4-9-

1. may 2 1000

Sec. 2 (4)

. 7 × 70€

g in large

AND STORES 1.90 (3) Sec. 20 Tell

ويادادي قايمون

and I desired

Tables (1)

1. 1. F. Ø

The Street

and the second A contract of

Acres 186  $\mathcal{O} = \underline{\mathcal{O}}(\underline{\mathbb{C}}^{n-1})$ Sec. 21.59 -- 4 -- 2-71 Trible Wife.

4-21-625

. y ega iga

य सम्बद्धाः है । स्टब्स् इ.स.च्याप्ताः स्टब्स्

in in all and a second

or and the

- 44 M

Treat of the latest

11. 7<del>4.</del> 12. <del>11.</del>

120

A 71.488 7.0

mmobili

appartement; A PART COM Sec. 323 (1942) merender water days of the 1 日本 中華 神経病

Waki ma .  $A \frac{\partial \mathcal{A}^{(1)}}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial x} = 0$ A Marie Marie -

The second secon A DESTRUCTION OF THE PARTY OF T H

汗油辣 - Albertan · 中 () () i mi

STATE OF THE PARTY # co.

The state of the s

To the second se

**AUTOMOBILISME** 

Un moteur « turbo » sur une Lotus

Un succès de la technologie Renault

De notre envoyé spécial

avec le français Renault, mardi 8 février, dans un grand bô-

tel londonien, la monoplace qui défendra 🚃 couleurs noir 📰 or en 💵

présentation a concrétisé l'accord signé le 13 août dernier par les

entreprises prévoyait le vente par Renault le Lotus de son moteur turbo-compressé. La Lotus 93-T débutera en compétition le Rio-

de-Janeiro, II II mars à l'occasion du Grand Prix du Brésil.

Londres. - L'écurie britannique Lotus » présenté, conjointement

## MÉDECINE

### **SPORTS**

### UNE LOI EN PRÉPARATION

### L'utilisation de fortus humains en thérapeutique serait autorisée dans des cas exceptionnels

(Suite de la première page.) Ces enfants penvent être la lite par des greffes de moeile osseuse :

produce to the total of the control of the control

E marking the second i s Agri

MARKET CONTRACTOR

mation

SHEET STATE OF BALL

The second

THE PERSON OF

IN TRACE A

A Property of the Park of the

PERE LAINE

AND THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER O

14 15 45 45

Table Property of the Control of the

Maria Lat

Morreiles Technique

Personant de l'internal

Se Gestion el

mais thérapeutique exige une compatibilité tissulaire entre le donneur et le receveur qui n'existe que dans un cas sur deux environ.

L'autre solution consiste à greffer sur les nourrissons, aussitôt que pos-sible, des cellules de foie et du thymus d'un même fœus « donneur » âgé de huit semaines à treize semaines. Dans l'expérience Iyonnaise, souligne le professeur Tou-raine, plus de 50 % de survies ont ainsi été acquises. Pour le moment, souligne-t-il, ce procédé est absolu-ment irremplaçable.

Des succès appréciables ont ausai été obtenus par des greffes de foie fœtal, dans la correction de certains déficits enzymatiques : la greffe permet, ici, au nouveau-né de faire propres cellules, insuffisamment = productrices = d'enzymes, avec l'apport extérient. Cette méthode n'a donné pour le moment que des résultats « par-tiels », souligne le professeur Tou-raine, qui justifient cependant dans tous les cas que cette démarche soit poursuivie. Le traitement de cer-taines hémopathies pourrait aussi bénéficier de thérapeutiques compa-rables

Les perspectives ainsi ouvertes sont donc d'une portée médicale considérable. Elles n'en soulèvent considérable. Elles n'en soulèvent pas moint de lourdes questions juri-diques et éthiques, d'autant qu'un tel sujet comporte une charge émo-tionnelle dont aucune des parties prenantes ne cherche à dissimuler l'ampleur (1).

### Les ambiguités du statut prénatal

Qu'en est-il, compte de l'état actuel : la législation, du « droit » the embryons if du little (2)? Bénéficient-lls d'une protection légale ou plus simplement du resque leur

La réglementation française,
sujet, n'est exempte de
contradictions. Il un "
adage du droit romain dont la législation française s'est inspirée sans le
reprendre taxtuellement : « Un enja doit pour né qu'il s'agit

rêts (3). » Il en résulte qu'un — m peut disposer du ma de succèder. de — ibéralité » d'un étranger, de bénéficier... d'une indemnisation of travail, par exemple. Man in M on in he protège qu'à la condition qu'il successoraux et patrimoniaux l'enfant li naître que s'il mi ultérieurement né vivant. In outre, il existe depuis les 📻 🕳 🖤 🗀 1979 régisl'avortement conflit entre mu in l'enfant il vivre et ceux de la mère à faire valoir sa - détresse -, m qui provoque une certaine incertitude quant au mai

Cette incertitude. l'avant-projet actuel n'a pas pour mande la la lever intégralement, moins d'en dissiper aspect, parti-culièrement sensible, l'utilisation fortaux. Pour élaborer des normes sur un tel ont posé un man nombre il préalables qui ont jusqu'à présent

recueilli large est-il généralement qu'il rère d'objections prélèvements tissus sur s'éconler jusqu'à vingt-quatre le moment où le fortus non viable est = mort > - car l'ébanche de tous see tissue sont enx ausi morts. Ce déla des prélèvements, cultures cellulaires, après la mort - l'hale du fœtus.

Celte dan done tus certaine, prélèvement. Selon l'avant-projet, il considéré, l'avantillégal de tenter de maintenir en vie un embryon ou un sætus à seule sin de les utiliser et d'inciter, dans ce but, une limite l'interrompre une

Wester part, if sentile qu'un mater mativarent libbs in funa pourront les maters it for the tilrapeutiques un préventives : les spé-ires estiment, en effet, que les produits d'avortaments de mongolisme, la rubéole, la uniplasmose ou une afficient néoplasique maternelle pourront guère être disse. Les des réa-par aspiration s'y préteront

91,32 27,04

également, compte tent de l'état du possible, pour réaliser une suspension viable que l'on man cultiver. Les experts jugent, en outre, nécessaire de souligner que l'utilisation de Lines faithe ne la line être mand qu'à titre exceptionnel, et non pur du traitements de routine, exemple pour la thérapeutique hallament du

### Les bases d'une réglementation

Ces orientations ne manuel en rien la gravité du problème. mement soucieux ne provoquer une d'avortements a par
voie ne provorienne, qui ne motivés par le
expérience et des thérapeu d'obtenir des tissus
a utilisables ». Pour éliminer un tel
risque, il conviendrait une
équipes
qui utiliseront. mement soucieux = ne provo-

Compte de l'ensemble de ces problèmes, les médecins, l'rinn et moralistes qui availlé avec mi de la santé et de la jus-tice, ont établi un schéma qui se traduirait, and l'avant-projet, par les Ralite, de santé, avait énonce quelques principes devant la Sénat, sans les détailler, la 12

 R serait interdit d'utiliser des ryons et fœtus humains, 🔳 🗸 des l'ins thérapeutiques on scientifiques et dans les conditions définies

Les tames ou organes utilisés ne pourraient provenir que de fœtus
me d'embryons dont la mort serait
attestée par la la relative à l'interruption n'altre de

L'utilisation e pouvait avoir lieu que si la femme ne s'y est pas au préalable opposée. . Elle ne levali permise que dans institutions spécialement autori-

w En aucun cas, la westlein d'embryons ou de l'ima ne pourrait donner lien à me rémunération ni à

Compte 📥 🖢 ce schéma, 📟 s'ouvrir I présent III III

Jean-Paul II déclarait, au octobre dernier, devant l'Académie pontificale des sciences : • Je condamne de la manière la plus explicite 🔳 la plus formelle les manipulations experimentales faites me l'embryon humain, am l'être humain, depuis conception jusqu'à sa mort, im peut être exploité pour quelque sin ce soil. »

La déclaration de Jean-Paul II comporte le «expérimental». L'un points-clés du débat consis-tera préciment à expliciter le que l'on donne 🖩 ce terme. L'utilisation, actuelle a future. a tissus fætaux humains relèvo-t-elle 🖦 l'« expérience = ou in thérapeutique? La deuxième peut-elle promière ? Sinou, I quel prix ?

CLAIRE BRISSET.

(1) En novembre 1980. (catholiques des Bouche-du-Rhône avait porté plainte annual alboratoire public bor-delais. I proce de travaux de d'abétolo-gie menés I partir de pancréas fetaux (le Monde du I novembre 1980). L'affaire avait an classée sans suite.

(2) L'« embryon» est l'œuf fécondé, jusqu'à la huitième semaine du dévelop-pemen intra-utérin; le « fœus» est le produit de la conception depuis le début, du troisième mois jusqu'à la naissanca. On admet généralement qu'un fetus de moies de cing mois n'est me viable. On admet généralement qu'un fœtt moins de cipq mois n'est pas viable.

moins de cinq mois n'est pas vianne.

(3) Cl. L'enfant conçu est-il persoane protégée par la loi?, par M. Jean Mignon (Concours médical, a septembre 1982); l'Embryon, le Foetus et l'Droit, le Jean-Pierre (Concours médical, 4 le 1982); la Cambi juridique de l'about se l'actual de l'actual se l'actual de l'actual se l'actual de l'actual se l' 

une quelconque publicité.

■ D= pénalités équivalentes ■ celles que l'interruption volontaire de (1.V.G.) seraient prévues par la utilisations le fœtus pratiquées en dehors

scientifique, éthique et juridique. D'ores et déjà, la question a suscité un débat dans la religieux. messe faite il y a deux ans par le président-directeur général de Renault, M. Bernard Hanon. Peu M croyaient que la firme fran-çaise tiendrait pari. Déjà,

> l'automobile arriver il un milieu par Britanniques. Il and falle temps in rendre fiable moteur, de s'adapter une compétition dont li ignorait tout, pour que le l'annuel français l'apartie meilleures écu ries I formule L L'acquisition III par am écurie britannila apporte la instantina in

u technologie.

Le meilleur hommage qui lui ait al rendu publiquement i i jour i celui i M. Peter Warr, responsable de Lotus, depuis la disparition Colin Chapman (le Monde III II décembre). • [ pourra | l'avenir, a-t-il dit, être champion ... monde si on nu possède pas le nudouze grands prix, in homme parle

1977, la plupart de écuries avaient

Sans le dire, d'autres an mil et application le principe. Bernie Ec-clestone. Il in fait patron de l'Association de l'écurie britannique Brabham, a de le premier le s'aper-cevoir de danger. Alors qu'il luttait désespérément pour s'opposer par suralimente qu'à la puissance grands constructeurs. fort la formule I imparat la type de B.M.W.

Son delle lors du Grand Prix d'Afrique de Sud le fit me reve-nir I l'all'ancie du mesar aussi sphérique Ford-Cosworth, rappel à l'ordre du motoriste muni-chois l'obligea l resistant

L'accord entre deux entre- ture: - Nous allons à la catastroprises 1 l'aboutissement d'une pro- phe, tempétait Bernie Ecclestone. Le turbo accroit les dépenses 📥 🚥 nière démentielle ... conduira ... petites écuries à l'asphyxie. =

Lotus, pourtant, a franchi a S'il n'a pas will une affaire essentiellement financière. Constructeur remarquable opération III promotion ne craint même per les les I firme britannique. - Les victoires de Lotus egalement celles Renault -, s'est contenté di dire rard Larrousse.

Le directeur général le Renault Sports ne se contente livrer ieunes ingénieurs deux mécaniciens pour suivre Lorus sur III circuits. Une preuve \_\_\_ la firme francaise n'est pas seulement un commerçant et qu'elle entend faire profiter ccuries propre expérience

GILLES MARTINEAU.

### D'un sport à l'autre

BASKET-BALL. - Nice a joué les trouble-fête = faisant = 111 nul, 79-79, mardi | février, avec le Stade français | l'occasion = 1 vingtième journée il championnat France. Limoges, premier 📥 classement, a battu Mulhouse 1/2 et Le 🖳 a gagné Wichy 1 74.

FOOTBALL. – Match 🗪 retard 🕮 la vingi-quatrième journée du championnat France pre-mière division: Paris-Saint-Germain a battu Lens # 1 3 mardi 🛮 février, au 📭 des Princes Paris. Le club parisien, points, occupe désormais conjointement avec Laval III qua-

# 

# ANNONCES CLASSEES

#### ANNONCES MARKET D'EMPLOI ...... DEMANDES D'EMPLOI ..... 43,40 51,47 13.00 33.00 39.B5 Mark to the ..... AGENDA .....

### L'immobilier

OFFRES D'EMPLOI

IMMOBILIER .....

AUTOMOBILES .....

### appartements ventes

52,00

52.00

### 2º arrdt N.-D. VICTOIRES imm. cecactire 2 P., 45 m², 36j., chbre, cuis. 663-81-46.

 $x = x + t_{\mathrm{post}} f$ 

 $\mathcal{Q}_{\mathbf{w}} = \{1, \dots, \frac{1}{2}, \dots, p\}$ 

 $(x,y) = (y_1,\dots,y_n)^T$ 

Mary Townson or State of State

Sept.

3º arrdt ED BEAUMARCHAIS dans bel rn. gd 6v. + chbre bne petiti trevx bae. Prix 834-13-18.

4º. arrdt MARAIS dans imm. récent basu studio tt cft. sec. vide-ordures. Urgent 634-13-16.

5º arrdt Panthéon, 5 P. 354-42-70 TERRASSE YHE

6º arrdt ODÉON

Bon kittlis, gd studio, poesib. s. d'seu, 250.000 F, 734-36-17. 7º arrdt

EGLISE SAINTE-CLOTILDE 6 PIÈCES, 2 BAINS TRÈS BELLE RÉNOVATION 287-39-34.

AV. RAPP (PRES) immouble gierre de taille TREPLE RÉCEPTION + 2-4 CHAMBRÉS, 2 services « RÉNOVATION LUCIÉ » Px 2.450,000 F. 267-39-34.

GRENELLE - ST-GERMAN salon, selle à manger, bureau 2 chembres, service, chemie refilné. 705-81-91.

10° arrdt

AFFAIRE récente, 5º étage, 70 m² + terrassa, 685.000 F. 548-54-99. 11º arrdt

RÉPUBLICILE. Je vende 50 m<sup>1</sup>, 155.000 f. 564-74-85.

12° arrdt

DAUMESNIL 3 P., entrée, cuie., w.-c. à nino-ver. Bel imm. raveté s/rus. 3 î î î î î î î jeudi, î î h à 17 h 30, 24, rus Well FigNille.

13º arrdt BUTTS-AUX-CALLES mm. 78, 4/5 p., cuis. équipée, poiet, ceime. 74, 580-49-34. 14° arrdt

14- PRÈS DE MONTPARNASSE 2 pièces, 11 cft, asc., bel lmm. 2 380.000 F. T. 286-19-00. 15° arrdt

SEGUR. 327-82-40. SUPERBE GRENIER 180 m², tr. bien amén., sé, evec ch., 3 ch., 2 bien ref. neuf. 1.750.000 F. 30ir, 828-72-71. Nº MOTTE PICQUET 18º arrdt

imm. P. de talie, 2 p., 49 m² Prix: 535.000 F Exclusivitá LGM. 265-65-44. MIMZAL imm. stand. 9" 6t., appt 84 m², tripla liv. + chembre, 10" 4c. tarrases, 70 m², 1.320 Poseb. chembre de + box, L.G.M. 285-85-44.

ÉTOILE Dane imm. des Manicheux, ex-perbe pied-4-terre 60 m², doie liv. + chbre + perk. 895.000 F. T@éphone : 562-17-17.

17º arrdt

18° arrdt A VENDRE Duplex lutueux à côté du Secré-Cour, Monant

78-Yvelines

PRÈS PARLY-2 neidence gd stand., 4 p. 92 m² + 180 m² terrasse et jard. priv. Décor. kouseus, gtr. 2 velt. 230.000 F. Bur. 043-58-27, domicile 046-59-27.

Hauts-de-Seine **HEUILLY SABLONS** le ét., 5 pces. 180 m², perk sel imm., ct. 2,000.000 F. Claude ACHARD 637-32-63.

MEUDON, A seisir, récent, 70 m², 3 pilices, balcon, ge-rage. 590.000 F. 548-54-69, BOULOGNE

\$6our dbie + 2 chbre, tt.eft, \$/VERDURE, prix 760,000 F. \$0, quei LE GALLD, bit. C, 2- &t. g. Voir joudi 14 à 18 h. **Province** 

Le Corbier 73, part, wand app. 2 p., meublé, 35 m², 9° ét, prits à diac. FAUCHEUX, LÉ MOULIN, 24410 ST-ALEAVE, Tél.: (53) 90-87-61.

achats

immeuble pierre de taille. A salair : gd studio tt cft Sud, 135.000 F. Jaudi 14 h à 17 h, 17, rue de la Condamine.

vue impreneble sur tout Paris. PUBLICITAS Nº 44,130.087 Bolke Post. 802.1 ZURICH (CH).

non meublées offres

NOGENT-SUR-MARNE

non meublées demandes

COURSEULLES-SUR-MER Part. à part., vid stud, 30 m² et un 2 p. 37 m² (possibilité de les néunir) avec checun kitchenette, asile de beins, loggie, plecarde rangementa. Possibile intéresant. Tét. de 11. à 12 h

CANNES Ingent 3 Seem luce, vee mar. Fromat. : BEL'AUBE, 7, rue des Michels, 06110 LE CANNET.

appartements echerche 1 à 3 pièces Paris, réfère rive gauche avec du me traveux, PAIE COMPTANT less notaire. Tél. : III IIII series traferse soit.

Directification occupes PLAISANCE, bel imm.
2 PCES, cuia., w.-c. possible
a fram Coo, dame saule ágés.
Sp B PCES. cuia., possib.
beins. Occupé Droit de
reprise Propréseire jaudi
14 h 30-16 h 30.
44, RUE PIERRE-LAROUSSE.

Etude charche pour CADRES villas, pay, toutas bard, Loyer gerand 8.000 F. 283-67-02.

Paris Journalists « LE MONDE » cherche à louir pour quelques mois appt mubié, cairie, 2 à 3 pilices, bor quartier. Tél.; 254-38-32.

8, av. de Messine, 75008 PARIS, rech. pour ellent. étraing, et diplomette. APP. HOT. PARTIC. et BUREAUX. LOCATION 562-78-93 et ACHAT 562-78-93

Région parisienne

16, RUE PAIR-BERT
Q.F.F. love dens immouble
NEUF DE STANDHYG
3 pole à partir de 3,240 F +
ch'et 4 pole 4,020 F +
charge avec partir sa/sol.
s/place. Marci et marcred
de 15 à 19 hourse et samedi de
11 à 19 hourse.

Collaborateur du journal recherche 3 pièces, 2.500 F, prostrato Montraul.

Ecr. s/mº 6.456 is Monde Pub., service ANNONCES CLASSES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

Jeune femme, cherche STUDIO vide de meublé à louer dans le-nord de Paris de serviron. Env. 20 m², 700 à 850 F.C.C. 761. 731-46-40 de 9 h à 17 h. Région parisienne

meublées demandes:

OFFICE INTERNATIONAL recherche pour se direction, heats apparte de standing. 4 phicas et phia - 281-10-20.

EMBASSY SERVICE

### lmmabiller d'entreprise et commercial

MINGLY ASPACE LETER MINISTER PRANTILE

Contactez un nos bureaux-boutiques de :
CAEN. LYON, MONTPELLIER,
NANCY. NICE, RENNES.

bureaux Locations

Demiciliations : 8-2 BECRÉTARIAT. TÉL, TÉLEX. Los, bureau, toutes démarches pour constitution de société. ACTE S.A. 261-80-88 +.

355-17-50.

MATERIAL MENBIES SIÈGES SOCIAUX ET DOMICILIATIONS CONSTITUTIONS STES ASPAC, 293-58-50 +

66, CHAMPS-ELYSÉES BUREAUX MEUBLES SECRÉTARIAT-GERVICES R.E.R. - Tal.: 562-58-00.

### bureaux bureaux

CREEZ VOTRE ENTREPRISE Siège Social « donicillation » 150 à 350 Fra per mosa). Secrétariat, telex, permanence » Thonique. Loc. bureaux

VAL DE MINISTE VAL BOTTE MINISTER (Seme - IIII Renseignements et manufacture centrale : (1) 293.60.50 +

> locality commerciaux Locations 22 - BOULDONE
> 27, rue Yves-Karmen
> Burx et locx claux, 215 m² +
> 295 m² environ. A louer ensemble ou séparés. Trimestre
> 32.500 cf 45.000 F + ch.
> Tél.: 261-83-25 event 17 h.

de commerce

Ventes Particular vend centre grande ville région Est (Lorraine) SALON COSFTRE ET WISTITUT DE BEAUTÉ 600 m², en pleire sep., rès, grande ranom., install. réc., standing, très groe C.A. (il h'est pes important que le successeur soit un professionnei mais un très hon cestionneire). un très bon gestionnaire). Esrire pous la nº T038127 M

boutiques Ventes INVESTISSEURB
NATION, murs bout, plombe-rie, pierre de t. Layer 26.400 F
Prix 215.000 F. Propriétaire

RÉGIÉ-PRESSE 85 bin, r. Régumur, 75002 Paris.

REPRODUCTION INTERDITE immer les MMM. VIDE même avec travaux. Paris, banisus. VIII 590-58-08 de 7 h à 21 h.

hôtels particuliers

DX- RUE BLANCHE
Hibbsi part. de oarschies, grand
jardin, gerreges, 10 pièces +
déjoundances,
EXCLUSIVITE
PERDRIX 284-17-02. pavillons.

VILLE-D'AVRAY résidentiel, près de le gara. Séjour dou-ble, 2 ch., tr oft. garage, jdin. 800.000 fl. Tél. : 834-57-40.

A voire à Rie-Orangia, 91, pavil-lon sur 435 m² termin 3 P., cul tire, s. de b., w.-c., tt confort. a/ss-eot, gren, aménag, Prix: 475,000 F. 7él. 905-15-96.

maisons de campagne

ALPES, limite Dröme and entre
Nyons et Serres, de site excep.
sur 3,7 ha barre cultivable,
ferme ertibrement restauries
130 m² habit. 5 P. Mezzaniitheminise, chauf. diectr. 7d. +
230 m² dép. Vue impreneble.
Prix except. 500.000 p²
LOGENTER S.A.
rue de iii
04200 SISTERON.
iii (92) 81-14-78.

Uzès 15 km, grande Maleo de village, 550.000 F. Tél.: (18-7) 831-52-11 poets 42 (8 h-16 h).

95 HERBLAY This belle mairon lie-de France. Lables + pav. gardien, 200 m², see Prix Issue)6. Web Loburgue In 1997

Libourne, 8 P. st oft, dépend., besu pero, 5.000 m², 180 unit. Poss. mais, pard. MACOUILLARD (57), 81-38-63. SOLOGNE

A vendre pour chasse et placements forestiers petite TERRITORES avac ou sens étenge et biltim. Eor. HAVAS Ordans, rr 200.788. 170 KM PARIS SUD splend. Fernette 300 m² habit. tt cft z/4.000 m² av. pièce d'esu. Pris 800,000 F. THYRAULT, 39 St-Fergeau (88) 74-08-12 après 20 h. (38) 31-13-83.

LUBERON, dans les VIGNES patte RUINE très bella vue, 5 km Bonnieux. 200.000 F le soir 705-29-72. 4 SAUMUR
trie beeu CHATEAU
FIN S SYNII'S.
Il pièces, dépendences, remarquebles parc

VALLÉE DE LA VIENNE château fin XDX B. état exceptionnel, 14 pièces, 6 bains, grand contort, piscine B. futales. Pix : 2,500 F. Tétéph. : (41) 5 viagers 16" VICTOR-HUGO. Gd 3 p., rt cht, 280.000 + 3.500 F. Os-cupá fetrene 77 s., 255-18-00.

les annonces classées Le Monde

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi

de 9 heures 1 18 heures

au 296-15-01

4.0

le le février 1983. 1, rue des Domaines B.P. 1066 - Brazzaville (R.P.C.).

Naissances

- Le docteur M M= Yves du Lac de Fugères, ses enfants, MM. Arnaud et Hugues du Lac

Fugères, ses petits-enfants, M= Jean Hazard, = sœur, M= A. Gyllenswan, = nièce, douleur de faire part du décès ...
M- Edouard ARNAUD,

regise, le février 1983. Ils prient la reli-unir qui sera ll beures, en l'église

L'inhumation and lies an annual de Grandchain (Eure). Cet see tient lieu in faire-part. 6, rue de l'Alboni, 73000 Petro.

out in the last part du siets in M. LA NORINDR Légion d'honneur, Million d'éléphants, France in I février 1983, I Said

Les obsèques annul lieu le jeudi 10 février, à 13 heures, au cimetière du

4, rue en Prieuré.

NAYROU.

sénateur honoraire de l'Ariège, membre honoraire du Pariement, maire = conseiller de La Bastide-de-Sérou,

Les obséques civiles les lévrier 1983, à Flassa, 09000 (Le levrier.) - Plantié, m épouse,

Josette Pierre Griveau, ses enfants, Les familles Plantié, Poncier, Les parents,

administrateur civil honoraire. administrateur civil nonoraire,
la Légion d'homeur,
combattant de 14-18,
prisonnier guerre,
l'aube février

a quatre-vingt-or Ils'est religieuse eu Aix en l'église de La Madeleine, le

30, la Trinité, 8, rue Vaugirard, 75006 Paris,

- Pierre Veyrat O.M.I., Josette, mm mari, m enfants cuis-enfants. Françoise, .... mari, ... enfants, ... petil-fils, Elizabeth, .... mari, 306 enfants,

ont la tristesse de faire part décès de leur mère, grand-mère, arrière-

i-mère, Mar Afbert VEYRAT, Fourreaux, survenu le 7 février 1983 dans sa que vingt-cinquième année. Les obsèques um ou mu en l'église de Nouart, le II (évrier, II 15 heures.

- M- Bertin-Roger ROOS, mmandenr des palmes académique mutalle d'argent des actes we courage et de dév (défense nationale), ast décèdée le Il février 1983 à Lille.

M. Roger Roos, Jacques Roos, Paul et Madeleine Roos, Juliette at Pierre-Yves Pailloud, Line et Marianne Roos,

Marc et Halène Levy,
Serge et Denise Moulin-Cain,
M= Alexandre Levy,
out la tristesse de vous en informer.

inhumée dans le caveau de Montparnasse, le Paris, le 7 février 1983. Cet avis tient lieu de faire-part. 22-24, rue Grande-Chaussee,

- M. Gérard Winter, M. et Mª Henri M. et Willy Resential, M=R.J. Eliakim et leur lils Eric,

M. et M= Albert Eliakim ont la grande douleur de faire part du décès de leur bien-aimée

Sophie WINTER, néc Rosenthal, leur épouse, fille, sœur, petite-fille, sièce, cousine et belle-fille, survenu à l'âge de vingt et un ans.

L'inhumation aura lieu le jeudi Réunion W 14 h 15 W l'entrée princi-pale du cimetière de Pantin-Parisien. Ni fleurs ni couronnes. 176, rue Lecourbe, 75015 Paris. 16, rue Juliette-Lamber,

– 11 y a <u>ue an,</u> Assa SEVERSKY-MALUTA ous quittait. Une pensée est demand cent qui l'ont commuc.

Sa fille Valia,

Communications diverses

 Le monveauent « Chrétien monde nouveau » organise, it février, à 14 h 30, salle des Horticulteurs, 🍱 rue de 📟

(métro Bac), un colloque consecré aux droits de l'enfant face aux projets socia-

13 Pierre Vidal-Naquet dans le monde grec, on le Chasseur noir : les 23 et man, avec Jean Del et les memalines collectives des siècles »: les 14 L'activisme politico-religienz en Islam aujourd'huis. Centre Thomas-More, La Tourette, B.P. 105,

- (Publicité)

**CURE THERMALE 1983** 

On COURSE OF THE COURSE OF THE

Thermale du Soleit.

4 GRECUX LES BAMES (His-Provence).

At 400 m. Le meilleur climat d'Europe, lemanéen, lempéré (acc et doun). RIMEI TISMES, arthrises, polyanthries, scialiques, arthrise, traumatologie.

actilis en piscine thermale pilote. VOIES RESPIRA
T. ME. D. R.L. Thermes troplograes atto-romains europeus à neuf

palo-romains equipous à neul se AMELIE LES BAIMS (en Rousellon) aux portes de l'Espagne. Station la plus méndionale de l'autre (latitude de Rome). Al. 230 m. Climat inéditerranden tempéré, sec et doux. AMIMAT. S. RE. O.R.L., unirose, arthrites, rééducation. Thermes neuts. 66 LA PRESTIE LES BAIMS (Ilaus Pays Catalan). Als. 1130 m. Climat méditerrandem sec et viviliant. LA STATION DES VOIES URI-MAIRES, libriases, cystalgies, prostate, cofimient prés et post-cure. Thermes rénovés. es SAINT CHRISTAU (Haut-Béam), 80U-CHE, MUQUEUSES, demetologie. Eaux ferro-cultreuses uniques en expedition directe de la source pour thermes neuts. 64 CAMBO LES BAINS (Pyrénées-Altantiques). Coeur du Pays Basque à 20 km de Bierritz. At. 65 m. Climet atlantique doux nègulier. RIRUMAT., arthrose, arthrites, VOIES ORL. Piscine thermale pilote. The renovés. MOLITG LES BAINS (en Roussillo

CORPS MEDICAL et PARAMEDICAL apécialisés dans loutes les stations précisées. Youtes formules d'hébergement. ASSURES SOCIALIX : price on charge il su moins 21 journ avent la cure.

Documention gratuite (hébergement et curse): SOCIETE THERMALE à chaque station pré-citée seu le CHÂINE THERMALE DU SOLISIL, Maison du Thermalisme, 32 av. de l'Opéra

# AÉRONAUTIQUE

BRITISH AIRWAYS PRÉFÈRE LES AVIONS AMÉRICAINS A L'AIRBUS A-320

La compagnie aérienne bri-tannique British Airways a l'in-tention de commander, à la fin de cette année ou au début de 1984, une vingtaine d'aviens moyen-courriers américains pour remplacer ses Trident, qui sont des avions anciens de conception britannique. Une di-zaine d'appareils supplémen-taires pourraient être acquis avant la fin de la décennie pour succéder à ses BAC-111.

M. Roy Watts, vice-président de la compagnie, responsable du déve-loppement des équipements, a an-noncé, mardi 8 février, que British Airways avait engagé à ce propos des discussions avec deux construc-teurs américains, Boeing Mc Doanell-Douglas, le premier proposant deux versions possibles de son biréacteur 737 (le modèle 200 actuel, ou le futur 300, qui sera pro-puisé par des franco-américains C.F.M.-56), et le second offrant son DC-9 80.

M. Watta, qui s'adressait aux journalistes, à l'occasion du premier vol commercial du Boeing-757 aux conleurs de British Airways, a ajouté que le moyen-courrier A-320 le groupement d'intérêt européen
Airbus Industrie projette de le
construire – avait été écarté parce qu'il ne serait pas prêt à temps.

British Airways a, en effet, besoin de remplacer des le 1« janvier 1986 sa flotte de vingt-quatre Trident qui tomberont sons le coup d'une nou-velle législation antibruit. Or, l'Airbus A-320, s'il ess constrair, ne serait pes disponible 1987 on 1988. M. Wann's pas exclu prendre en considération l'avion européen lorsque se posers, il la fin de la décennie, le problème du rempla-cement des BAC-111

ENTREPRISES

### Les Prévisions Glissantes horizon Détaillées

perspectives à terme des entreprises il l'honzon 1987.

· dossier comprend · - un ouvrage présentant les hypothèses économiques du BIPE pour prévisions, et la la niveaux maciroéconomique mi (en M secteurs), régio-THE CHAPTER PROPERTY. de l'emploi ;

Million In Market In pro-principales ..... tistiques sur la production, les échanges extérieurs, l'emploi, (en 90 branches).

- un fascicule les rédu (niveau 40) perspectien 200 produits

13 Agro-alimen-Métallurgie, Matériaux construction - Verre, Chimie, Papier-Carton-Caoutchouc-Plastiques, Mécanique, Matériel élec-Matériels de transport terrestre, Aéronautique - - Arme-

Prix du dossier 500 F (440 F à partir du deuxième)

INFORMATION, VENTE: économique il Paris, Tour A, 195, III 75582 PARIS

Institut

Instit

OFFRE SPECIALE **TOURNOI DES 5 NATIONS** IRLANDE-FRANCE **A DUBLIN** du 18 au 20 février 1983 2 890 F

Comprenent : Vol eller-retous : lune : entrée stade | essurance et votré : le match Galles/France AIRCOM - SETI . 25, rue La Talla **75008 PARIS** Tél.: 268.15.70 fc.452





L'accord t ponstitue un

Contraction Contraction THE PERSON NAMED IN COLUMN 100 mm 10  $q_{\frac{1}{2}} + \sqrt{\sqrt{n}} \phi = \widetilde{d} \widetilde{\phi}$ Artist - Marie - M and the second . ± \$320,7

> Contract : in thems. CALLED TO Je ent-Sant goalde of -- --· Bundan organic<mark>a, ing</mark> A 14 11 ভাষা গ্ৰা**লাই** 🖁 المعالية معاريات 10 mm 20 mm

mi Maria 🛊 Territor ( Contractor) amontant des n

On specialist

·马斯特 (教)

an wife Ale.

Assessed 198

· indeph

TOP S 11年16月4日

A selection of Con the Parket in the street of 5 - 1998 May 1

一一场上点题 金子の日本の Antonio Salah والمناورة والمناورة والمارات 44 06 147 Red 

The Market Market of the Control of · 《 中级编 TOTAL PARTY OF A 100

1978 \* C 39 80 - 100 mg/m 

- Property Sec. WHITE.

And the Park Street, or

The second state of the second second

SOCIAL

### L'accord sur la retraite à soixante ans constitue un progrès pour les non-cadres

La signature par la C.G.C, mardi 8 février, de l'accord syndicats-C.N.P.F. sur la retraite complémentaire à soixante aus et l'amonce par le gouvernement, à l'issue d'une réunion tripartite, qu'il domait son agrément à cette convention out heureusement bouclé des mois de difficiles négociations. Comme l'a souligné M. Bono (C.F.D.T.), de tels résultats ont pu être obtemus grâce à une « bonne articulation » entre, d'une part, la politique contractuelle menée par les syndicats et le C.N.P.F. et, d'autre part, la concertation entre les partennires socianx et le ministre des affaires sociales.

Le montant des retraites

L'ordonnance de 1982 et l'accord parable à l'aucienne garantie de res-e 1983 sur la retraite à soixante ans sources, lorsque le bénéficiaire a de 1983 sur la retraite à soixante ans se soldent-ils par une « régression sociale » ? M. Chirac et la C.G.C. continuent d'affirmer que la situa-tion financière faite aux cadres sera, à soirante ans, inférieure à celle que prévoyait la garantie de ressources. Les exemples donnés par le ministère des affaires sociales (voir le tableau ci-dessous) et par les syndi-cats C.G.T. et C.F.D.T. démontrent que ces critiques doivent être forte-

Tout d'abord pour les salariés non cadres, la retraite à soixante ans au 1e avril 1983 s'avère dans de nombreux cas très favorable. Par rapport au dernier salaire brut et surtout au salaire net, le montant total des pres-tations (régime général et complé-mentaire) est souvent égal ou supé-rieur à la nouvelle garantie de sources, puisque son taux a été réduit par rapport à l'ancienne (65 % au lieu de 70 %), et puisque les cotisations maladie des préretraités (5,5 %) seront au 1º avril supérieures à celles des retraites (I + 2 %). Dans certains cas, la retraite totale est même perfois com-

NON-CADRE

CADRE

Par rapport an salaire brux
Par rapport an salaire act

Per rapport an salaire brut

Prestations brutes (et nettes) ....... 2 910 (2 275)

avec salaire brut 3 600 F

Par rapport an salaire beat
Par rapport an salaire aut

avec salaire brut 5 500 F

Prestations brotes (et nettes) ......

avec salaire brut 6 250 F

avec salaire net 5 410 F

NON-CADRE

Prestations brutes
Par rapport en saleire brut
Per rapport en saleire net

avec salaire brut 14 900 F

Prestations brates
Per rapport au salaire brat
Per rapport au salaire act

avec salaire brut 14 820 F

Presuntines brutes
Par rapport on salaine brut

avec salaire brut 21 000 F

Per capport au salaire brut

Par rapport au salaire nat

Par rapport au salaire nat

avec salaire net 18 440 F

(cas cité par la C.G.T.)

CADRE

avec salaire net 13 000 F

avec salaire brut 6 650 F

avec salaire net 5 750 F

avec salaire net 4 760 F

avec salaire net 3 110F

NON-CADRE

cotisé plus de trente-sept ans et demi à l'ARROD et a en une carrière « en dôme », c'est-à-dire que son salaire a culminé avant la cinquantaine —
primes, heures supplémentaires —
pour légèrement diminuer ensuite.
La retraite complémentaire est en effet calculée sur le salaire moyen de carrière, et non sur le dernier sa-

L'une des principales raisons de ce constat positif est la création par le gouvernement d'un « minimum contributif » de 2 200 F par mois pour le retraité qui a cotisé durant trente-sept ans et demi (1). Pour le smicard (3 429 F par mois) la re-traite totale (2 200 F du régime gé-néral et saviron 700 F de l'ARRCO) représente même 95 % dn salaire net.

Pour les salariés non cadres, il existe, en fait, une grande variété de situations. La retraite totale dépend on effet non sculement du taux de cotisation à l'ARRCO (4,6 à 5,3 %) mais aussi de l'évolution des salaires en cours de carrière et du pombre

37.5 années de cotisation aux régimes

général et complémentaire

37.5 appées de cotisation

dans divers régimes

37,5 années de cotisation aux régimes

général et complémentaire

70 % 79,1 %

37.5 années de cotisation

dans divers régimes

79,1 %

40 ans de cotisation dans régimes

général et complémentaire

au taux de 5,3 % à l'ARRCO

40 ans de cotisation dans régimes

général et complémentaire

avec carrière ascendante

au teux de 5,3 % à l'ARRCO

43 ans de cotisation dans régimes

général et complémentaire

avec carrière en « dôme » (1)

au taux de 5,3 % à l'ARRCO

37,5 années de cotisation

mais seulement 32 ans au régime

général et à l'ARRCO

au taux de 5,3 %

76,5%

37,5 années de cotisation

dont 34 au régime général

et 21 ans à l'AGIRC

an tanx de 14 %

37,5 années de cotisation au régime

général et à l'AGIRC

an tanx de 14 %

37,5 années de cotisation au régime

général et à l'AGIRC

au taux de 14 %

14 700

3 600 (3 550)

5 080 (5 010)

4 100 (4 050)

62 % 70,5 %

7 750 (7 630)

11 930 (11 730)

(1) Cas d'un ouvrier dont la rémunération culmine avant la cinquantaine.

3143 à 3 240 F

3 850 (3 638) 3 600 (3 425)

4 375 (4 134,38) 4 062,5 (3 839,1)

4 655 (4 399) 4 322 (4 084)

10 430 (9 880) 8 561,5 (8 090) 70 % 57,45 % 76 % 62,20 %

65%

6142

Même M. Marchelli (C.G.C.) a domé acte que l'accord marquait un progrès social pour les ouvriers, sans renoncer toutefois au terme de « régression sociale » pour les cadres. La C.G.T., qui, elle aussi, se félicite de son action et des résultats des discussions, demande que le départ d'un retraité soit compensé par l'embauche d'un chômeur. F.O. insiste pour sa part sur la nécessaire barmonisation encore à réaliser des régimes de retraite complémentaire. Tous demandeut que les caisses se mettent à l'œuvre pour qu'il y ait le moins de retard possible, à comptet da 1º avril, pour la liquidation des nouvelles retraites,

mais beaucoup moins à l'ARRCO et au régime général, s'il a par exemple exercé un certain temps une activité agricole, artisanale ou commerciale. Sa retraite totale sera plus faible : il recevra, à soixante ans, sa retraite du régime général et complémen-taire, mais il devra attendre soixante-cinq ans pour recevoir celle des non-salariés.

Une deuxième raison doit être avancée pour expliquer que le taux de retraite totale peut être égale par-fois de 70 % à 72 % du dernier salaire brut, L'accord du 4 février 1983 a, en effet, garanti 20 % du salaire moyen de carrière pour 37,5 années de cotisation. C'est un progrès. Actuellement, comme l'indique F.O., les difficultés dans la stion des multiples caisses de TARROO peuvent aboutir à accorder, pour la même durée de cotisation et le même taux de cotisation, une retraite complémentaire variant de 18,23 % à 22,19 %. La nécessaire harmonisation - qui doit encore être négociée — devrait permettre de ré-duire ces inégalités en prévoyant la garantie de 20 %.

Pour les cadres, lossqu'ils out cotisé vingt et un ans seulement à l'AGIRC et c'est souvent le cas), la retraite totale est nettement infé-

on un employé peut ainsi avoir co-tisé 37,5 années dans divers régimes, sources, mais assez comparable à la nouvelle et parfois même supérieure si l'on compare retraite « nette » et salaire net, c'est-à-dire après paiement des cotisations maladie. Elle est même quelque fois supérieure à la nouvelle garantie de ressources lorsque le cadre bénéficie de 37,5 angées de cotisation à l'AGIRC.

Parler de « régression siociale » est donc une accusation trop brutale. Si l'on tient compte, en outre, des régimes supplémentaires aux-quels sont affiliés certains cadres, on peut affirmer que les nouvelles dispositions ne sont pas systématique-ment défavorables aux cadres. tes, des écarts subsistent, mais il faut alors se souvenir que durant sa vie professionnelle l'ouvrier a cotisé au taux de 17,5 % sur son salaire alors que le cadre - pour le traite-ment supérieur au plafond, n'a cotisé en moyenne qu'à hauteur de

JEAN-PIERRE DUMONT.

(1) Ce minimum de 2 200 france (1) Ce minimum de 2 200 francs s'applique à l'ensemble des pensions qui seront fiquidées au taux plein, y compris celles des assurés âgés de soixante-cinq ans et plus. Si la durée d'assurance est inférieure, le minimum sera calculé au prorata: pour vingt-neuf ans il sera par exemple égal à 1 700 francs (2 200 × 29 : 37,5).

### de 59 % à 92 % du salaire net de ressources nouvelle formele *AGRICULTURE*

En réponse aux critiques de la Cour européenne de justice

### La Grande-Bretagne interdit les importations de lait

De notre correspondant

Londres. - Une nonvelle « guerre » apricole menace entre la France et la Grande-Bretagne : celle du lait. Le gouvernement de Londres a en effet immédiatemment réagi, le mardi 8 février, à un jugement de la Cour européenne de justice déclarant illégales les restrictions mises à l'importation en Grande-Bretagne de lait longue conservation par une interdiction totale des importations de tion de la santé des consommateurs

Jusqu'à maintenant, le lait longue durée pouvait être vendu en Grande-Bretagne à condition qu'il soit re-traité et reconditionné dans des installations licenciées par les autorités locales britanniques. Ces disposi-tions ont été assimilées à des barrières non tarifaires par la Cour européenne, qui a également rejeté les arguments de Londres sur la protec-tion des consommateurs, les règlements sanitaires étant à peu près les mêmes dans l'ensemble de la Communsuté.

Les juges européens ont cepen dant reconnu le droit au gouverne-ment de Londres d'édicter des règlements sur le traitement et le conditionnement. Le ministère de l'agriculture s'est appuyé sur cette clause pour justifier sa décision d'in-

Il s'agit en fait pour le gouverne ment britannique de protéger les producteurs nationaux, alors que la par la surproduction. Il s'agit aussi de défendre une institution typique-ment britannique : la distribution à domicile chaque matin de produits laitiers frais. Plus de 6 milliards de litres de lait sont consommés chaque année en Grande-Bretagne, dont seulement 1 % de lait longue conservation. Il suffirait que la différence de prix - jusqu'à 1 franc par litre -incite les ménagères britanniques à acheter un peu plus de lait longue conservation provenant de France, du Benelux ou du Danemark pour que la distribution à domicile ne soit plus rentable. - D. V.

### *ENERGIE*

### MEMBRE DE L'OPEP

### L'Equateur décide de laisser « flotter » le prix de son pétrole

tuelles de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole depuis l'échec le 24 janvier à Genève de sa dernière conférence : l'Equateur, l'un des plus petits producteurs membre de l'organisation, a décidé de laisse « flotter » le prix de son

Selon l'OPECNA, l'agence de presse de l'OPEP, qui publie certe information, les autorités équatoriennes ont autorisé par décret la compagnie nationale CEPE à vendre son brut . en fonction des conditions du marché mondial », c'est-à-dire, que, sans modifier le prix officiel théorique de son brut (32,5 dollars par baril), qui reste valable pour les contrats à terme, la CEPE vendra l'essentiel de sa production sur le marché libre, aux cours réels (29,60 dollars par baril environ), très inférieurs au prix officiel.

Cette décision ne devrait pas avoir une influence déterminante sur le marché puisque l'Equateur ne produit qu'environ 200 000 barils de brut par jour dont moins de la moitié (97 000 barils par jour) sont ex-

Nouveau signe des difficultés ac- marché libre, les contrats en cours ne représentent que 45 000 barils par jour environ. Elle témoigne ce-pendant du délabrement de l'OPEP et des difficultés énormes que rencontrent ses membres pour mainte-nir des prix officiels élevés, face à un marché de plus en plus volatile. Selon l'hebdomadaire spécialisé Middle East Economic Survey, la production des pays de l'OPEP est tombée à moins de 16 millions de barils par jour, voire à 15 millions de barils, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Libye, le Nigéria et le Venezuela notamment ayant été contraints, faute de demandes, de réduire fortement le niveau de leur extraction.

La Grande-Bretagne et le Mexique, principaux producteurs de brut, non membres de l'OPEP, sont également soumis à de fortes pressions. Selon la presse britannique, on at-tend que la BNOC (British National Oil Corporation), principal vendeur de pétrole de la mer du Nord. annonce, au plus tard la semaine prochaine, une diminution de ses prix, en dépit de la volonté affirmée du gouvernement britannique de ne portés, et qu'il écoulait déjà une du gouvernement britannique de ne sur un effectif de cent environ, pour bonne partie de ses ventes sur le pas prendre l'initiative d'une baisse.

### La direction de Citroën-Aulnay a envoyé trois nouvelles lettres de mise à pied conservatoire

La direction de Citroën-Aulnav a santes e et souligne, dans un comvelles lettres de mise à pied conservatoire avec menace de licenciement, dont deux concernent des délégués du personnel C.G.T.. Ces lettres s'ajoutent aux vingt-trois expédiées jusqu'ici - dont cinq avaient été adressées à des délégués C.G.T.

Le délai entre l'envoi de ces lettres est dû, précise la direction, au temps nécessaire à la constitution des éléments des dossiers. Les deux nouveaux délégués du personnel C.G.T. concernés sont MM. Ahmed Bouzan et Ahmed Mansouri.

D'autre part, la direction a proposé, mardi, aux syndicats lors de la deuxième séance de négociation salariale pour 1983, outre l'augmentation cumulée de 8,25 %, déjà propo-sée vendredi dernier lors de la première réunion, une augmentation de la prime d'équipe de 9 % au le avril et la revalorisation de la prime de rentrée (500 F au 1ª septembre 1983).

A l'issue de la réunion, la C.G.T. a jugé ces propositions « insuffi-

envoyé, mardi 8 février, trois nou- muniqué, qu'elle appelle « immédiatement tous les salariés de Citroën à se mobiliser pour défendre leurs revendications salariales », demandant un minimum d'augmentation de 680 F en 1983.

La C.G.T. souligne également que les propositions de la direction de Citroen sont inférieures à l'augmentation accordée récemment à la régie Renault, soit 11 % pour 75 % du personnel environ.

Enfin, un comité . Pour la liberté du travail chez Citroën », composé par l'encadrement et le personnel des établissements de la région parisienne, a adressé lundi, au ministre du travail, M. Jean Auroux, une pétition signée par 7 500 personnes pour réclamer « la liberté du travail pour tous, la sécurité des personnes et la cessation des agressions ».

 Nous exigeons la condamnation des méthodes terroristes que la C.G.T. emploie journellement », indiquent les signataires. - C'est vous, monsieur le ministre, qui pouvez sauver nos emplois et stopper le sa-botage de l'industrie française.

### LA C.F.T.C. A EXPRIMÉ A M. MITTERRAND SES « CRAINTES D'UNE DÉGRA-DATION DE LA SITUATION »

A la tête d'une délégation de la C.F.T.C., M. Jean Bornard a été reçu pendant une heure, le 8 février, par M. François Mitterrand. Le président de la C.F.T.C. a exprimé ses craintes d'une dégradation de la situation économique et sociale ». « Le président de la République, a indiqué M. Bornard, a souligné sa volonté de ne pas compromettre les niveaux de vie et il a însisté sur le fait qu'il accorderait une attention privilégiée à la situation des familles et des plus défavorisés ».

Citant une formule de M. Mitterrand, « éviter la déflation sans tomber dans la récession », le président de la centrale chrétienne a affirmé : Nous restons cependant inquiets sur les perspectives d'avenir dans ce domaine. Il faudra rester très vigi-

> Pour la prochaine rentrée scolaire

### LES FABRICANTS PROPO-SENT LA CRÉATION DE « CHÉQUES-VÉTEMENTS » **POUR LES ENFANTS**

Le groupe de fabricants Enfant-France, qui rassemble quatrevingt-neuf producteurs de vêtements pour les enfants, a proposé récemment à Mme Georgina Dufoix, secrétaire d'Etat, chargée de la famille, que soit créée une aide financière aux familles destinée à l'achat de vêtements, lors de chaque rentrée scolaire.

Si la proposition est adoptée, dès le mois de septembre prochain chaque famille disposerait d'un carnet de « chèques-vétements » d'une valeur de 300 francs par enfant ; ces chèques serviraient à payer l'achat d'articles identifiables dans les magasins grâce à une vignette.

Le système aiderait - on le comprend aisément - les parents et il permettrait aussi, indirectement et pour partie, la relance de l'industrie nationale. Certains craignent en effet que ce ne soit une façon e discrète » de reconquérir une partie du marché national - ou de le mieux protéger. - car la vignette serait accrochée dans la grande majorité des cas à des articles fabriqués en France. Actuellement, la moitié environ de la demande intérieure (en volume) de vêtements pour les enfants est couverte par des produits venant de l'extérieur ; les industriels français exportent le quart seulement de leurs fabrications.

Comment serait financée cette aide? Seraient associés, pour en alimenter le montant, l'Etat, les industriels et sans doute les distributeurs. La répartition exacte n'est pas encore précisée non plus que le mon-tant total de la subvention. Le marché visé correspond à environ douze millions d'enfants. Les dépenses d'habillement les concernant équivalent à 3,60 milliards de francs.

 Reprise du travail sur le chantier de la centrale de Believillesur-Loire. - Le travail a repris mardi 8 février sur le chantier de la centrale nucléaire de Bellevillesur-Loire (Cher), paralysé depuis quatre semaines par un piquet de grève. Lundi, un piquet de grève d'ouvriers d'une entreprise soustraitante, Babich, avait été évacué Les grévistes, quatre-vingts ouvriers, sur un effectif de cent environ, pour-

### M. MARCHAIS: « faire front »

M. Georges Marchais livre, dans l'Humanité du 9 sévrier, ses « réflexions sur Citroën . Le secrétaire général du P.C.F. écrit : . Depuis plus de quarante ans, le nom de Citroën est, pour tout le monde ouvrier, une autre manière de dire : négation permanente des droits syndicaux, surexploitation féroce, milices patronales, brimades, mépris, répression, violence. -

M. Marchais réfute la thèse selon laquelle la situation conflictuelle serait due à la présence de travailleurs immigrés. « Non seulement ce ne sont évidemment pas les travail-leurs immigrés qui ont « inventé » ce problème, mais que c'est précisé-ment, au contraire, la rapacité du patronat de Citroën qui l'a conduit à organiser, dans leur pays d'origine même, le recrutement de maind'œuvre immigrée, supposée docile. bon marché et surexploitable à merci. -, écrit-il.

Le secrétaire général du P.C.F., invite les travailleurs de Citroen à « faire front », sans distinctions syn-dicales, de nationalités ou de catégories professionnelles. . Il faut bien que tout le monde se fasse une raison, remarque-t-il. On ne peut plus, en 1983, raisonner comme pendant les décennies de pouvoir de la

### C.E.E.

### Pour financer des investissements

### LA COMMUNAUTÉ VA ACCROITRE SES CAPACITÉS D'EMPRUNT

(De notre correspondant.) Bruxelles (Communautés européennes). - De l'argent frais pour favoriser les investissements productifs dans la Communauté : la décision maintes fois annoncée, depuis que le conseil européen s'était prononcé dans ce seus en novembre 1981, d'accroître de 3 milliards d'ECU (19,5 milliards de francs) les possibilités d'emprunt du N.I.C (Nouvel instrument communautaire, encore appelé « facilités Or-toli »), a été formellement arrêtée par les ministres des finances des

Cet argent, emprunté sur le marché international des capitaux par les soins de la Commission européenne, sera reprêté ensuite aux en-treprises afin de faciliter les investissements. Une double priorité est prévue : d'une part, le développement des équipements énergétiques et des infrastructures, d'autre part, le financement des projets présentés par les petites et moyennes entre-prises. Ces priorités ne sont cependant pas exclusives. Les emprunts seront • appelés • par tranches successives qui devront être approuvées par le conseil des ministres des Dix à la majorité qualifiée. M. Ortoli, le vice-président de la Commission européenne chargée des affaires économiques et monétaires, a annoncé qu'il demanderait très prochainement le déblocage d'une première tranche de 1,5 milliard d'ECU.

Dans le passé, deux tranches d'un milliard d'ECU chacune ont déjà été empruntées au titre du N.I.C. Les crédits ainsi collectés ont presque complètement été reprétés. -

• La C.E.E. annonce un pian machine-outil pour faire face à la concurrence japonaise, en particu-lier dans le domaine des machines à commande numérique

Les Prévision Glissar. Detaille

WATESH ALEWAYS

LES AVONS AVERA ALLESSAN

Carried Marie Control CARAN CE CAMPAN

AND THE PERSON NAMED IN

Stone C. 21 Lines

SAME SAIS THE TAX TO SELECT THE SAIS ASSESSMENT OF THE SAIS ASSESSME

Same of the same o

4 %

1.0

77

41 <u>141</u> 21

1.34 %

A 2 214

were ...

Of 5 122 200

Sec. of

British day of the

Back Salley

do Mercina

大學進士 一九年

A 40 000

1,0776.5

意味ができた。

1

表面 4年 1 年 1

Professional States

12. 12. 14. 14. 14. 14.

Andrew .

The state of the s

14.

44. 7H

The second secon

and the service of th

2 890 F

26.5

9735

Acres .

State of the same of

to the late of the late of

1

autres rapports de mission demandés par le ministère du Plan, les conclusions de ceux-ci n'engagent que les auteurs. Ce sont, a précisé le ministre du Plan des « libres opinions », des « missions d'évaluation et de propositions », BG qui doivent maintenant être examinées par la comu

### L'industrie au futur : priorité à l'information

 L'emploi industriel diminuera dans les prochaines années. C'est une évolution inévitable et mon-diale. - En une phrase, M. Jean-Claude Pelissolo plante le noir décor. Celui de la profonde mutation technologique et de ses conséquences : emploi en régression, compétition mondiale acharnée, instabilité, émergence de nations fortes réduisant les autres à la soustraitance ou à la fermeture de leurs

Dans ces · fortes turbulences · se dégage néanmoins un - nouveau visage industriel - marqué par la croissance de la consommation de matière grise et d'informations qui se substituent à l'énergie et aux matières premières. Mais cette certitude, selon M. Pelissolo, ne suffit pas à définir une stratégie. Si l'on sait qu'il faut privilégier les secteurs de haute technologie, rien ne peut être dit sur les produits à fabriquer. Qui peut prédire, explique l'auteur, en guise d'exemple, si la vidéo va détrôner la photographie ou si le vidéodisque va l'emporter sur le magnétoscope ? De cette - imprévi-sibilité -, M. Pelissolo tire toute sa

Gérer l'imprévisible impose en effet de renforcer la • mobilité • des entreprises. Et tout est dit. Toutes informatiques).

les propositions s'articulent dans ce sens de l'innovation, du risque, de la creativité, de la competition. Il faut d'abord - faire de l'amélioration de l'information industrielle une priorité du IX Plan . Proposition numéro un de l'auteur. Cette information est indispensable pour exploiter les opportunités », pour trouver les segments précis, les produits, les procédés.

M. Pelissolo évite le mot de « créneau - fort critiqué depuis le 10 mai, mais la stratégie qu'il pro-pose est bien celle-là. Celle d'ail-leurs adoptée par - toutes les entre-prises mondiales florissantes note-t-il. Et il poursuit en proposant de - réorienter délibérément les aides aux secteurs et aux entreprises en difficulté, vers des aides à la conversion industrielle -. Faut-il alors abandonner les industries traditionnelles? Rien de tel n'est for-mellement écrit. Mais il faut spécialiser l'industrie française sur - res pòles de compétitivité - où elle est bien placée (armement, électronique professionnelle, transports, ingé-nierie, électronucléaire), où elle doit confirmer ses positions (télécommunications, off-shore), et où elle se doit de porter ses efforts au niveau de ses atouts (agro-alimentaire,

Le rapport insiste encore sur la formation, où - la France prend du retard .. qui devrait être une priorité des priorités du IXº Plan, car elle facilite la mobilité.

libéral et on ne peut le lui reprocher a priori. Mais, il est tout de même étonnant ou'une des caractéristiques. françaises de - la nouvelle donne soit purement et simplement obérée. Les mots d'- économie mixte publique/privée, de - fer de lance -, de - filière - sont absents du rapport alors qu'ils constituent une - donnée - peut être critiquable mais à coup sur fondamentale de la politique industrielle menée depuis vingt mois. Les nationalisations? Le rôle des entreprises publiques est réduit à quatorze lignes. L'Etat ? Sa place est renvoyée en fin de volume sur huit pages, tandis que soixante pages sont consacrées aux entreprises - - le cœur - du rapport.

Ne pas prendre en compte ces nouvelles données n'est pas condamnable en soit. Mais le rapport perd du même coup de son intérêt. On attendait du l'Xº Plan qu'il précise ce qui est possible entre le . laisserfaire - d'antan et le - tout- faire -

### Le financement des entreprises :

### supprimer le décalage de récupération de la T.V.A.

Chargés de mission au titre de la préparation du IX Plan, MM. Alain de Wulf, délégué général de la ban-que Paribas, et Paul Percié du Sert, directeur financier adjoint de la régie Renault, proposent, dans leur rapport, deux séries de mesures pour redresser la situation des entreprises françaises, dont on a pu dire que, dans les conditions actuelles, elles

n'étaient plus finançables. Sans alier jusque-là, les deux rapporteurs · doivent remarquer · que, pour ces entreprises, le coût des ressources externes n'a plus rien à voir avec le taux moyen du profit. Pour eux, l'industrie française est bien souvent, dans une situation de . /irancement forcé » : ses investissements ne préparent pas l'avenir, ils sont utilisés pour retarder les cessa-tions de paiement, et « seules les dé-

Le gouvernement français aurait-

il contrevenu à la réglementation

communautaire en offrant une aide

financière au groupe horloger améri-

esin Kelton-Timex pour que ce der-nier redéploie ses activités à Besan-

Sur la plainte déposée par un par-

lementaire conservateur britanni-

que, M. James Provan, soutenu dans

sa démarche par le gouvernement de M= Thatcher, la Commission de

Bruxelles a décidé d'ouvrir une

enquête sur les conditions dans les-

quelles cette aide a été accordée. De

quoi s'agit-il? L'affaire porte sur la

décision prise en décembre par M. Fred Olsen, P.-D.G. du groupe

Kelton-Timex, d'arrêter la produc-

tion de montres mécaniques de

l'usine de Dundee en Ecosse, déci-

sion qui va se traduire par le mise en

chômage de mille neuf cents per-

Les syndicats locaux avaient

vigoureusement réagi et ouverte-

ment accusé le gouvernement fran-

cais d'avoir mis le marché en main à

Kelton-Timex en assortissant son

concours financier de la promesse de

fermer ladite usine. Depuis, l'affaire

s'est envenimée et le dossier a été

transmis au 10 Dawning Street. Un

dossier qui apparaît au demeurant

passablement embrouillé. M. James

Provan ne prétend-il pas, en effet,

que le concours financier accordé

par l'Etat français à Kelton-Timex

serait destiné à financer l'ouverture

d'une fabrique de montres à Besan-

con? Affirmation plutôt singulière

quand on sait à quel point le marché

horioger français, comme le marché

international, se dégrade. Singuliè-

rement encore, dans la mesure où

Kelton-Timex est installé depuis

longtemps à Besançon, y fabrique

des montres et se propose, par une

recherche intensive, de trouver de

nouvelles applications à ses produits

horlogers qui procéderont à l'avenir

bien davantage de l'électronique que

de la mécanique. Qui plus est,

Kelton-Timex Besançon a décide à

l'automne dernier de se reconvertir

pour partie dans l'informatique

A LA COMMISSION DE BRUXELLES

Une enquête va être ouverte sur l'aide financière

accordée par la France à Kelton-Timex

penses indispensables, liées à la maintenance plutôt qu'à l'expansion, sont assurées ».

En conséquence, les rapporteurs proposent d'abord des mesures d'ur-

 Il s'agit, en premier lieu, de « la suppression du décalage de ré-cupération de la T.V.A. ». Ce décalage, d'une durée d'un mois, qui avait été institué à titre exceptionnel, n'a été supprimé que pour les investissements et non pour les achats qui se traduit par une avance, suns intérêt, de 30 milliards de francs environ de l'industrie au profit du Trésor. Sa suppression totale pourrait, sur le plan de la trésorerie de l'État, être compensée par la souscription des bons du Trésor à la charge des banques, dont les engagements se-

(micro-ordinateur menager Sin-

clair) et dans la photographie à trois dimensions (appareils Nimslo 3 D),

sous la nouvelle dénomination de

Fralsen, et a procédé aux modifica-

tions juridiques nécessaires. Or c'est

redéploiement et des créations

d'emplois qu'il comporte (de cinq

cents à mille cinq cents d'ici à 1984-

1985) que le groupe pourra bénéfi-

cier d'un financment complémen-taire de l'Etat français, dont le montant variera de 300 à 500 mil-

lions de francs, suivant le rythme

Y a-t-il ou y aura-t-il transfert de

fabrication ou détournement des

fournitures horlogères entre Dundec et Besançon? C'est sur ces points

épineux, voire litigieux, que, semble-

-il, les Britanniques ont décidé

d'engager le fer. Dans sa lettre d'information du 6 octobre 1982,

traitant de cette reconversion, le

ministère de l'industrie précise à

propos de la reprise par Fralsen des

activités horlogères de Kelton-

Timex & Besançon : - Des contrats

de distribution, de fourniture et de

services techniques seront signés

entre la société et la société améri-

caine Timex - Rien n'interdit de

penser que les approvisionnements

viendront désormais des Etats-Unis

A cet égard, il n'est pas inintéres-

sant de noter que les Britanniques ont plus ou moins afficiellement

avoué avoir offert de l'argent à

Kelton-Timex pour rester à Dundee.

Quoi qu'il en soit, Dundee se trou-

vant dans une zone communautaire

prioritaire de développement, les

autorités de Bruxelles se trouvent

contraintes d'examiner le dossier.

L'ouverture d'une enquête va avoir

pour premiers effets d'obliger l'Etat

français à geler les fonds qu'il envi-

sageait de prêter à Kelton-Timex et

à contraindre ce groupe à réviser sa

position, en Ecosse du moins.

ou d'ailleurs et non plus d'Ecosse.

que prendra la mise en place du pro-

précisément dans le cadre de ce

raient allégés d'autant, et le coût pour le budget, d'environ 3,5 mil-liards de francs une fois pour toutes, pourrait, aussi, être compensé par une réduction des subventions à l'in-

 Une répartition plus équitable des charges sociales pourrait être effectuée, notamment pour les pro-duits fabriqués bors de nos fron-tières, qui devraient contribuer à l'effort de solidarité au titre des charges sociales, ce qui revient à les avec la réglementation communau-

 Un financement privilégié de l'investissement assuré par les épargnants, qui pourraient acheter, en déduction d'impôt et avec un pla-fond « substantiel », des parts d'un Fonds d'investissement productif (FIP). Le fonds acquerrait des matériels industriels destinés à être loués aux entreprises à un taux ré-duit de plus de moitié par rapport à

ceini d'un crédit-bail classique. Recyclage en prêts participa-tifs d'une partie des dépôts à vue des banques. — Un Fonds spécial de soutien, alimenté par le recyclage de 5 % des dépôts à vue des établissements collecteurs, faiblement rémunérés, et bonifié par le reversement des pénalités pour le dépassement des normes d'encadrement du crédit, mobiliserait, à des taux compris entre 4 % et 6 %, des prêts participatifs distribués par les différents ré-

SCRUL En même temps, des mesures structurelles - devraient être prises pour compléter les mesures d'urgence. Les procédures bancaires devraient être simplifiées, en s'inspirant, au besoin, des conclusions du rapport Mayoux, de même que les aides à l'industrie. Pour ces dernières, les rapporteurs avancent que la complexité du système en place est telle que « le coûr global des de-mandeurs peut atteindre l'ordre de grandeur de l'aide demandée ».

• La fiscalité - ne devratt par taxer les bénéfices non réels », orientant les investisseurs vers le capital à risque et frappant les revenus dépensables plus que les revenus réinvestis. Les rapporteurs propo-sent donc la réévaluation des bilans, la possibilité de report des résultats déficitaires sur les résultats autérieurs (ce qui permettrait un remboursement d'une partie de l'impôt déjà payé. Ils sont partisans d'un taux préférentiel pour l'imposition taux préférentiel pour l'imposition des bénéfices réinventis, « ce qui aurait un effet anti-fraude puissant », la suppression des pénalisations pour les comptes bloqués à terme par les actionnaires et les collaborateurs des entreprises, et la création de Fonds d'investissement industriel, dont la souscription serait libératoire, pour moitié, de l'impôt sur les grandes fortunes, sous réserve d'un blocage de dix ans et d'un investissement en

action de sociétés non cotées. Ces propositions n'engagent, en aucune façon, le ministre du Plan, et elles risquent d'être fraîchement accueillies par le ministre du budget. Elles font preuve toutefois d'une imagination certaine, dans un effort, presque désespéré, pour canaliser, vers les entreprises, l'épargne des ménages, et favoriser, enfin, l'indus-trie. - F. R.

#### **GOODYEAR SE DIVERSIFIE** DANS LE PÉTROLE

Goodyear, le numéro un du pneu-matique, rachète pour 825 millions de dollars (5,7 milliards de francs) la compagnie américaine Celeron, qui exerce ses activités dans la recherche, la production et le trans-port du gaz. L'opération reste en-core soumise à l'approbation des actionnaires des deux groupes.

L'action Goodyear a baissé de 10 % mardi 8 février à Wall Street. Les investisseurs jugent, en effet, cette diversification peu conforme à la vocation du groupe. Goodyear (cent trente et un mille personnes employées) consacre l'essentiel de ses efforts à fabriquer des pocus (82 % de son chiffre d'affaires, qui a fléchi de 5,1 % en 1982 pour revenir à 8,7 milliards de dollars, soit 61 milliards de francs environ). Mais la firme produit et vend aussi du caoutchouc, des matières plasti-ques et des produits métallurgiques.

Le groupe, enfin, fabrique des matériels de haute technologie destinées aux industries de l'aérospatiale, de la défense et de l'énergie nucléaire. Malgré une conjoncture déprimée et une baisse de ses ventes, le groupe a amélioré ses résultats pour 1982 qui ont atteint le montant re-cord de 264,8 millions de dollars (+ 1,7 %).

### En Californie

### LA SOCIÉTÉ HITACHI EST RE-CONNUE COUPABLE D'ES-PIONNAGE INDUSTRIEL A L'ENCONTRE D'I.B.M.

La société japonaise Hitachi a été reconnue coupable, le 8 février par un tribunal de San-Francisco, d'espionnage industriel à l'encontre de la Compagnie d'informatique américaine I.B.M. et a accepté de payer une amende de 10 000 dollars.

Deux employés de la compagnie ont également plaidé coupable et ont été condamnés à des peines respectives de 10 000 et 4 000 dollars.

Des représentants d'Hitachi s'étaient rendus dans les locaux d'une filiale d'I.B.M., Glenmar Associates, à la recherche de matériel secret (le Monde du 26 juin 1982).

d'Hitachi avaient également offert de l'argent en échange d'informations sur les produits d'I.B.M. et

La direction avait reconnu à l'époque avoir payé 546 000 dollars pour des informations, sans avoir connaissance qu'elles étaient volées. -(Reuter.)

### Faits et chiffres **Affaires**

 Chute de la production fran çaise d'acier en janvier. - La pro-duction française d'acier brut a atteint 1 355 000 tonnes en janvier soit 24,6 % de moins qu'en janvier 1982. La production de fonte brute, avec 1 067 000 tonnes, est en régression de 25,9 %.

### Energie

· M. Michel Rocard estime que « la baisse du prix de l'essence » n'est pas boune pour l'économie française. - Le ministre du Plan et de l'aménagement du territoire, qui s'exprimait mardi 8 février à Toulouse, a insisté sur la nécessité de réduire les importations et la consommation de pétrole de la France. Nous devons rééquilibrer nos dépendances, et les récentes baisses de l'essence ne sont pas bonnes pour l'économie française ni d'allleurs pour les ressources limitées en pétrole de notre planète ».

 Echauffourée entre grévistes et non-grévistes en Seine-et-Marne : huit blessés. – Huit personnes ont été légèrement blessées dans la muit de mardi 8 à mercredi 9 février, au cours de heurts entre des salariés grévistes de l'entreprise Petat, sur la zone industrielle de Noisiel (Seine et-Marne) et des non-grévistes. Le mouvement de grève, déclenché mardi dans cette entreprise de boulangerie industrielle, avait été suiv par une trentaine d'employés. Un pi quet de grève symbolique avait mis en place par les grévistes, mais le personnel désireux de travailler pouvait entrer et sortir librement.

Cependant, au cours de la nuit, les grévistes (qui réclament le trei zième mois et des améliorations des conditions de travail) ont placé des voitures personnelles devant l'entrée de l'établissement pour empêcher la sortie des camions de livraison. Vers 4 h 30, une centaine d'ouvriers non grévistes ont essayé de faire sortir les camions et une échauffourée a eu lieu. Trois grévistes et cinq nongrévistes ont été blesses légèrement. Quatre d'entre eux ont reçu des soins à l'hôpital.

### ÉTRANGER

### En Grande-Bretagne

### Les ouvriers du service des eaux en grève depuis plus de deux semaines occupent plusieurs installations

De notre correspondant

ployés du service des eaux se pro-longe maintenant depuis plus de deux semaines et aucune solution n'est en vue. Le mouvement s'est même durci avec l'occupation de plusieurs installations par les ou-vriers grévistes qui veulent empê-cher les agents de maîtrise de continuer à garantir l'approvisionnement CII CZIL.

Les effets de la grève deviennent de plus en plus sensibles. Plus de sept millions et demi de Britanni-ques sont obligés de faire bouillir leur eau par crainte des épidémies et plus de vingt-sept mille foyers sont totalement privés d'eau. A Londres, les grévistes ont décidé de ne plus assurer les services d'urgence.

Depuis la rupture des négociations entre les syndicats et les em-ployeurs, dimanche 6 février, la confusion est à son comble. A l'origine du constit, les syndicats revendiquaient des augmentations de sa-laires d'environ 15 % qui auraient permis d'aligner les rémunérations des vingt-neuf mille employés des caux sur ceux du gaz et de l'électri-cité. Conformément aux consignes générales du gouvernement, les employeurs proposaient d'abord 4 %. Après une première série de négociations, ils avaient augmenté leur offre jusqu'à 7,3 % étalés sur seize mois, soit un peu moins de 6 % sur

Devant le refus des salariés consultés par leurs syndicats, les employeurs avaient laissé entendre que de nouvelles améliorations, liées à charger la Corsa de G.M., construite à Saragosse, en Espagne.

Londres. - La grève des em-oyés du service des eaux se pro-maine (105 F), étaient envisageables. Sous la pression du gouvernement, cette dernière offre s'est cependant réduite à une augmentation moyenne de 50 pence (un peu plus de 5 F) par semaine, ce qui a provoqué la colère des syndicats et la rupture des négociations. Pour compliquer encore la situation, les employeurs ont déclaré, au lendemain de la rupture, qu'ils avaient commis une erreur de calcul et que l'augmentation proposée n'était pas de 7,3 % mais de 8,5 %... Face à ces hésitations, les syndicats des eaux, forts du soutieu des électriciens prêts à cesser le travail par solidarité, se montrent intransigeants et refusent l'arbitrage d'un médiateur

2 .. 4.70

- Tr. . 74

\_ ... 4

1.40 DE

1980 大港

· marine

100

-, -, -

#### DANIEL VERNET.

indépendant.

· Les syndicats britamiques laucent une campagne contre les im-portations d'automobiles. — Us comité d'action pour la restriction des importations » a été créé le 7 fé-vrier par les délégués syndicaux des principaux constructeurs britanniques pour s'opposer aux firmes étrangères (Ford, G.M., Talbot) qui approvisionnent la Grande-Bretagne à partir de leurs usines du continent européen et réduisent leur production sur place. La première manifestation de ce comité pourrait être le

. .

25.

. 5 7 . . .

100 . . . .

D 5

- a

100

44

Control (No.

erikala da un angru

a variable of the same

TAXABLE .

\*\*\*

學學多數

のでは、は、一般のでは、は、一般のでは、は、一般のでは、は、一般のでは、ないできた。

12 m

3 2 3 2

151

-1

21 - 42

高田 大田 の

### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|   |                     | COURS             | DU JOUR           | UNIM     | OIS            | DELX    | MOIS   | SEX MORS |       |  |  |  |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|---------|--------|----------|-------|--|--|--|
|   |                     | + has             | + best            | Rep. +ou | Dép            | Rep. +m | Děp. – | Rep. +q  | Dép.  |  |  |  |
|   | SE-U                | 6,8890            | 6,8946            | + 130    | + 210          | + 390   | + 430  | +1115    | +1185 |  |  |  |
| - | S can,<br>Yen (100) | 5,6739<br>2,9859  | 5,6298<br>2,9885  | + 128    | + 160          | + 275   | + 325  | + \$15   | + 395 |  |  |  |
|   | DM                  | 2,8365            | 2,8340            | + 146    | + 160          | + 310   | + 340  | + 975    | +1020 |  |  |  |
|   | F.B. (100)          | 2,5695<br>14,4118 | 2,5728<br>14,4280 | ÷ 145    | + 16           | + 329   | + 345  | + 995    | +1035 |  |  |  |
|   | F.S                 | 3,4224<br>4,9175  | 3,4270            | + 250    | + 276<br>- 186 | + 540   | + 578  | +1595    | +1650 |  |  |  |
| ļ |                     | 10,6005           | 18,6226           | + 95     | +. 180         | + 278   | + 370  | +1110    | +126  |  |  |  |

### TAUX DES EURO-MONNAIES

|                                                           |    |      | _  |       |    |       |    |       |    |      |     |       | _  |      |     |       |
|-----------------------------------------------------------|----|------|----|-------|----|-------|----|-------|----|------|-----|-------|----|------|-----|-------|
| E_U,<br>M<br>notin<br>B. (198)<br>S.<br>(1 698)<br>framç. | 8  | 1/9  |    | 7/8   | 8  | 13/16 | 9  | 3/16  | 9  |      | ,   | 3/8   | 9  | 7/16 | 9   | 13/16 |
| M                                                         | 5  | 9/16 | 5  | 15/16 | 5  | 9/16  | 5  | 15/16 | 5  | 9/16 | - 5 | 15/16 | 5  | 5/8  | - 6 |       |
| min                                                       | 4  | 1/2  | 5  | 1/4   | 4  | 9/16  | 5  | 3/16  | 4  | 9/16 | - 5 | 3/16  | 4  | 9/16 | 5   | 3/16  |
| R. (100)                                                  | 11 |      | 11 | 3/4   | 12 | 1/4   | 13 | 3/4   | 12 | 3/4  | 14  | .1/4  | 13 | 1/4  | 14  | 3/4   |
| S                                                         | 1  | 3/4  | 3  | 1/4   | 2  | 5/8   | 3  | 1/4   | 2  | 3/4  | 3   | 3/8   | 2  | 3/4  | 3   | 3/8   |
| I 008)                                                    | 16 |      | 17 |       | 17 |       | 19 | 1/4   | 19 | 1/2  | 21  |       | 21 | 1/8  | 22  | 1/4   |
|                                                           | 10 | 3/4  | 11 | 1/2   | 11 |       | 13 | 7/16  | 11 | -    | 11  | 7/16  | 18 | 5/8  | 11  | 1/4   |
| frug                                                      | 13 |      | 13 | 3/4   | 16 | 1/4   | 17 | 1/2   | 19 | 1/2  | 20  | 3/4   | 19 | 3/4  | 21  |       |
|                                                           |    | _    |    | _     | _  |       | _  |       | -  | _    | _   |       | _  |      | _   |       |

Ces cours pratiqués sur le marché interbançaire des devises nœu sont indiqués et lin de matinée par une grande banque de la place.

### CALL TO THE PROPERTY OF THE PR AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

### Content to the second s

### **CHAMPAGNE TAITTINGER**

Activités commerciales 1982 satisfaisantes

Los expéditions de champagne Teit-tinger au cours de l'année 1982 ont été sensiblement égales à celles réalisées. pendant l'exercice précédent. Elles re-présentent en effet un volume de 3 424 110 bouteilles, contre 3 479 338 bouteilles en 1981, soit une diminution de 1.59 %.

Les activités du champagne Taittinger ont donc été proportionnellement su-périeures à calles de la profession champenoise qui reculent de 7,80 % par

Les ventes de Tairtinger se sont répar-ties à raison de 43 % sur le marché fran-çais et de 57 % à l'exportation où la mai-son accroît sensiblement se part de marché. Les meilleurs clients étrangers de la société mère ont été, dans l'ordre, en 1982 : Etats-Unis, Italie, Suisse, Bel gique, Grande-Bretagne, Allemagne.

### **CESSATION DE GARANTIE**

Le Banco di Roma (France), société anonyme au capital de 30 millions de francs, dont le siège social est à Paris 75002, 15, rue de Choiseul, fait savoir que la garantie qu'il avait précédem-ment accordée à la S.A. International Constructeurs (LC.S.A.). 78, avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris, au titre de : - Transactions sur imp fends de commerce», visée par la loi nº 70/9 du 2 janvier 1970, prendre fin dans un délai de trois jours francs à compter de la présente publication vis-à-vis de la S.A. International Constructeurs, et dans un délai de trois mois à compter de la même date vis-è-vis des tiers (articles 44 et 45 de décret pe 72-678 du 20 juillet 1972).

- La présente publication, rendue obligatoire par les articles précités, n'emporte aucune appréciation concer-nant la solvabilité et l'honorabilité de la S.A. International Constructeurs.

Le chiffre d'affaires global hors taxe de Taittinger-C.C.V.C. se monte, pour l'exercice 1982, à 216 116 000 F et se tronve donc en augmentation de 14,68 % per rapport à l'année précé-

## Ventes de l'ambe 1982

Sur la base de chiffres provisoires, les cates consolidées ont atteint 2 747 millions de francs contre 2 350 millions de franca en 1981, soit une progression de

16.9 % Le chiffre d'affaires de la maison-mère s'élève à 2 208 millions de francs contre 1 885 millions de francs, sont une ugmentation de 17.1 %.

### **CESSATION DE GARANTIE**

Le Banco di Roma (France), société anonyme au capital de 30 000 000 de francs – dont le siège social est à Paris 75002, 15, rue de Choiseul, fait savoir que la garantie qu'il avait précé-demment accordée à la Société ICSA Transactions (anciennement Gestion-les-Champs SARL), 78, avenue Raymond-Poincaré, 75116 Paris, au ti-tre de «transactions sur immeubles et fonds de commerce », visée par la loi nº 70/9 du 2 janvier 1970, pren dans un délai de trois jours francs à compter de la présente publication vis-à-vis de la Société ICSA Transactions. et dans un délai de trois mois à compter de la même date vis-à-vis des tiers (articles 44 et 45 du décret nº 72-678 du 20 millet 1972).

La présente publication, rendue obligatoire par les articles précités, n'emporte aucune appréciation concernant la solvabilité et l'honorabilité de la Société





Demier

Émission Rachet Frain incl. net

VALEURS

the second of the second 100 A 100 A

in Grando Laura Inc Mileta du Service des esta plus de deux semaine and phraseurs increases for

De Starte Starten A Service Service **新新** 4000 Englisher. THE REAL PROPERTY OF

Marie Car 1 - 100 M The second secon THE PROPERTY. The state of the state of A The Con-The same of the same Canada Andrew 

Company Street Personal Laboratory P. P. Street 6 E MAN THE PROPERTY. Marketin 177 The second of the second The state of

MILERBANCAIRE DES DE

製造事 取りついてONNAIES

at the second second second THE RESERVE OF THE SECOND in a filippe of the second of 

MANCIERS DES SCORE

MARCHÉS FINANCIERS BOURSE DE PARIS

PARIS

8 février Le caime, toujours

Rien, les journalistes boursiers n'avalent rien mardi à se mettre sous la dent pour alimenter leurs chroniques. Comme la veille, telle valeur perdait 1 F, tandis qu'une autre gagnait 50 centimes. Bref. la tendance s'est re-vélée être d'une rare platitude. Quant aux affaires, n'en parlons même pas. Réduites le plus souvent à leur plus simple expression, elles laissaient les professionnels désœuvrés, mais otalent aussi aux variations de cours toute espèce de signification. Finalement, l'in-dicateur instantané a monté de 0.7 % environ. Il auralt pu balsser d'autant

ou même ne pas bouger du tout. e Il y en a comme cela pour onze ans », nous conflait un spécialiste. N'exagérous rieu. « L'amprunt d'État et les augmentations de capital assè-chent les liquidités », affurnait un professionnel, qui ajoutail : « De toute fo-con, les décideurs sort en vacances. » On s'approche là, sans doute, un peu plus de la vérité.

En tout cas, force est de constater que l'exemple donné par Wall Street n'a pas été suivi d'effets, ou si peu, et l'« incident de parcours » dont, la semaine passée, certains pronostiqueurs parlaient, commence à s'éterniser. La devise-titre s'est repliée dans le sillage du dollar et s'est échangée entre 8,62 F et 8,66 F (contre 8,66 F-

Sandy of the last

The state of the s

are notice

3

8,73 F). En légère reprise aux Riats-Unis, l'or s'est franchement redressé à Lon-dres, où son prix a été fixé à 496,50 dollars l'once (+ 6,25 dollars). A Paris, en raison de la baisse de la devise américaine employée comme ésa-lon, la lingot a encore perdu 700 F. Mais, à partié, le cours du métal jaune mais, a parie, le cours au mais jame sur notre place s'est rafferni : 502,24 dollars l'once contre 496,94 dollars. Le napoléon a rendu son gain de l'Facquis la veille en seconde cotation pour s'inscrire à 750 F. Le volume des transactions a un peu augmenté: 39,22 millions de france contre 38,49 millions.

### **NEW-YORK**

Baisse

Après avoir derechef fait front ave vigneur à une nouvelle vague de venu bénéficiaires, Wall Street a finaleme cédé à l'assaut mardi et, à l'issue de séance, l'indice des industrielles enr gistrait une beisse de 11,78 points 1 075,32. An plus haut, il avait attein la cote 1 091,70. Mais ce sont surton les « Blues Chips » qui ont été la cib des vendeurs. Le bilan de la séance e témoigne : sur 1 396 valeurs traité 881 seulement ont baissé, 701 or monté et 354 n'ent pas varié.

L'activité, déjà modérée les jour précédents, s'est encore ralentie ave 76,58 millions de titres échangés contr 86,03 millions précédemment.

De l'avis général, ce repli a été esse tiellement technique, la barre des 1 l' à l'indice Dow Jones constituar d'antre part un butoir contre lequel marché a toutes les chances de se heu ter plusieurs fois avant de parvenir à franchir.

Certains faisaient valoir que da l'incertitude de l'avenir les grand investisseurs sont restés l'arme au piec Ajoutons que l'annonce par Go dyear du rachat de la société Celen

| VALEURS              | Cours du<br>7 ties. | Cours do<br>8 tine. |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| Nices                | 33 3/8              | 33 5/8              |
| A.T.T                | 89 1/4              | 68 5/8              |
| Boeing priest        | 37 3/4              | 36 7/8              |
| Chees Marketten Back |                     | 48                  |
| De Pont de Nessaux   | 41 1/2              | 41 1/8              |
| Between Kaciek       | 253/2               | 84 1/4              |
| nace                 | 30                  | 29 172              |
| ad                   | 39 1/8              | 39 3/8              |
| Semanal Electric     | 103                 | 101 3/4             |
| Secured Foods        | 39                  | 38 3/4              |
| innersi Motors       | 62 3/8              | 627/8               |
| CONTROL              | 33 3/8              | 30                  |
| BM.                  | 97                  | 96 1/8              |
| T.T                  | 32 3/8              | 32.7/8              |
| Metall CII           |                     | 28.7/2              |
| Conf                 |                     | 65.7/8              |
| chimberon            |                     | 44 179              |
| inace                |                     | 39 174              |
| LAL Inc.             |                     | 24.2/4              |
| Inion Carticle       | 100                 | 44.676              |
| I.S. Steel           |                     | 21 2/8              |
| Westinghouse         |                     | 25 178              |
| Corne Corn           | 477/2               | 97 5/9              |

### LA VIE DES SOCIÈTÉS

L'ORÉAL. — Le bénéfice consolidé avant impèts et participation devrait être de l'ordre de 990 millions de france pour 1982 coutre 893 millions précédenment, pour un chiffre d'affaires actra de 12,3 % à 10,88 milliards.

LEGRAND. - Le chiffre d'affaires LEGRAND. ~ Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a progressé de 15 % en 1982 pour atteindre 2,84 miliards de francs. Compte tenn des ventes effectuées par les sociétés Planet-Wattohm et Mapelec, dont Legond a pris le contrôle à la fin de l'aumée dernière, il avoisins 3 milliards de francs (+ 20 %). Malgré la forte augmentation des amortissements (+20 %) et des provisions, les dirigeants de groupe tablent sur une marge brute

INDICES QUOTIDIENS TAUX DU MARCHÉ MONÉTAIRE

Effets privés du 9 Sèrrier ..... 12 11/16 %

COURS DU DOLLAR A TOKYO
1 dollar (ex yess) ....... 237,95 235,69

FINOVECTION. - Créée à l'initiati de l'IDI et de la Banezi, cette société, q exerce son activité dans des domaines li arerus son activité dans des domaines la l'électronique, triple son capital, dont montant passe de 10 à 30 millions dranca. A l'assue de cetta opération, répartition des actions sera la suivante Baneri, 25 %; IDI, 25 %; Européenne de la company de la com % % du du hans. caupos

VALEURS

(voir d'autre part) a provoqué un baisse de l'action, qui a contribué faire vaciller le Dow Jones.

| VALEURS            | Cours du<br>7 ties. | Cours de<br>B téx. |
|--------------------|---------------------|--------------------|
| cae                |                     | 33 5/8             |
| T.T                | - 89 1/4            | 68 5/S             |
| and                | 27 7/4              | 36 7/8             |
| eas Marketten Back | 48 1/4              | 48                 |
| Pont de Nessaux    | 41 1/2              | 41 1/8             |
| tman Kodek         | 253/2               | 84 1/4             |
| DA                 | . 30                | 29 172             |
| d                  | 39 1/2              | 39 3/8             |
| nami Electric      | 103                 | 101 3/4            |
| uaral Foods        | .1 39               | 38 3/4             |
| mensi Microry      | 82·3/8              | 62.778             |
| NIVOU              | 33 3/8              | 30                 |
| <b>L</b>           | 97                  | 96.1/9             |
| L                  | 32.3/8              | 327/8              |
| MOI                | 323/B               | 28.7/8             |
| <b>=</b>           |                     | 68.7/8             |
| interior           | 44.374              | 44.1/8             |
| LECO               | 32 1/8              | 30 1/4             |
| ⊥ ire              | 35 1/2              | 34 3/4             |
| lon Carbide        | . 9                 | 58.678             |
| Steel              | 21 1/4              | 21 2/8             |
| mingrouen          | 47 3/4              | 25 178             |
| rue Carp.          | 1 377/8             | 37 5/9             |
|                    |                     |                    |

accrue d'un même taux (283,1 millions d francs pour 1981). Les résultats ne so pas encore disposibles, mais le ratio d rentabilité (bénéfice rapporté au chiffi d'affaires) serait supériour à 5 %.

d'affaires) serait supérieur à 5 %.

Le dividende global pourrait êtr
majeré (33 F pour 1981). Un acompte d
22 F net a déjà été versé. Malgré les per
pectives plus que médiocres de croissanc
en France pour 1983, Legrand es
consisur et espère accroître son chifr
d'affaires consolidé de 15 % au moins, c
en dépit de la limitation de la hause d
ses tarifs régultant de l'engagement d
modération signé par la profession. Pou
atteindre cet objectif, Legrand poursuit s
politique d'implamation de filiales of
caquisition d'entreprises dans les pays
marchés portours et complète sa gamm
de production.

FINOVECTION. — Créée à l'initiativ

banque, 10 %; Financière de Romba 10 %; groupe Drouot, 10 %; O.F.F. 10 %; Neufline-Schlumberger-Malle 10 %; Neufline-Schlumberger-Malle 5 %; Omnium de l'Union européenne 5 %.

LE MONDE - Jeudi 10 février 1983 - Page 27 8 FEVRIER Comptant

Cours pric.

VALEURS

|                      |                                            |                  |                      | De l'ietats                            | 300              | 300             | Navel Worse                          | 109            | 108              | R. H. Mexicon                       | 7 25           |                |                                                          |                                       |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                      | 3%<br>5%                                   | 36 60            | 7 077<br>0 110       | Degrategal                             | 102 50           | 116 50 4        | Nevig. (Nat. da)                     | 53 60          | 50 20            | E. Régl. Interpat                   | 43300          | 42100          | SH                                                       | AV                                    |
|                      | 3 % amon. 45-54                            | ****             | 1 578                | Deixlande S.A                          | 114 40           | 130 6           | Nicolas                              | 330<br>76 30   | 321<br>75        | Barlow Rand                         | 165            | 87<br>155      | Actions France                                           | 169 68 161 99 2<br>215 80 206 82      |
| vec<br>ites          | 6 1/4 % 1963<br>Emp. N. Br. 6 % 67         | 101 10<br>113 90 | 1705<br>4188         | Div. No. PACED                         | 121              | 12080           | OPB Paribes                          |                | 96               | Blyvoor                             | 144            | 182            | Actions effectives                                       | 245 48 234 35                         |
| ent                  | Emp. 7 % 1973                              | 9090             |                      | Dielos Berrin                          | 276              | 275             | Onterg                               | 84 30          |                  | Boaster                             | 23 50<br>39 30 | 23 50<br>39 30 | Agificanti<br>A.G.F. 5000                                | 291 88 278 65<br>207 72 198 30        |
| · la                 | Emp. 8,80 % 77                             | 105              | 6 317<br>5 682       | Dist. Indoctine                        | 362<br>197 60    | 34D<br>196      | Cogny-Denvoise<br>Police Household   | 121            | 120-80<br>281    | Br. Lumbert                         | 259            |                | Agino                                                    | 302 55 298 83                         |
| ire-                 | 9,80 % 78/93<br>8,80 % 78/86               | 転転               | 1 422                | Day Langths                            | 200              | 155 10          | Parts-Orláns                         | 95 30          |                  | Caland Holdings                     | 290            | 80 20<br>290   | ALTO.                                                    | 214 45 204 73<br>169 61 181 01        |
| s à                  | 10,80 % 79/94                              | 87 30            | 4675                 | Duniop                                 | 4 55             | 4 80            | Part, Fiz. Geet, Ics<br>Pathé Cinéme | 180            | 175              | Cockeril Ouges                      | 14             | 14             | Améngue Gestion                                          | 431 58 412 02                         |
| out                  | 13,25 % 80/90<br>13,80 % 90/87             | \$6 90<br>\$8 25 | 9 112<br>4 388       | Enert Boss, Victory<br>Enert Victori   | 942<br>980       | 580             | Pathé-Manani                         | 145<br>52      | 140<br>62 d      | Cominco                             | 376<br>428     | 376            | Capital Plus                                             | 229 20 218 81<br>1105 97 1105 97      |
| ble                  | 13,80 % 81/99                              | 98 50            | 0 946                | Ecco                                   | 1660             | 1635            | Piles Wonder                         | 103            | 106 60           | Cogretatelds                        | 9 16           | ,,,,           | CIP                                                      | 708 13 674 11                         |
| en<br>les            | 18,75 % 81/87<br>16,20 % 82/90             | 106 40<br>106 86 | 5 975<br>1 138       | Frantrages Contro<br>Electro-Bonque    | 480              | 481             | Piper Haidwark                       | 242<br>149     | 240<br>158 70    | Dart. and Kraft                     | 88             | 600            | Contestinare                                             | 236 96 226 23<br>794 38 758 37        |
| ont                  | 16 % jain 82                               | 103 91           | 10 740               | Becto-Financ                           | 331              | 320             | Profile Tubes Ent                    | 8 10           |                  | Dow Chemical<br>Drescher Benk       | 285<br>530     | 280 80<br>515  | Creditor                                                 | 313 76 299 53<br>276 05 263 53        |
|                      | E.O.F. 7,8 % 61.<br>EDF. 14.5 % 80-82      | 26.80            | 9 153                | Eli-Areargez                           |                  | 160             | Providence S.A                       | 37             | 37<br>200        | Ference d'Auj                       | 64             | 918            | Dáméter                                                  | 56244 72 56075 49                     |
| Vec                  | Ch. Prance 3 %                             | 172 90           |                      | ELM, Labiane<br>Entrepões Paris        | 520<br>180       | 511<br>170      | Publicis                             | 650            | 67B              | Feeder                              | 177            | ••••           | Droute-France                                            | 213 99 204 29<br>538 05 511 74        |
| itre                 | CHB Boxes jame. 82 .<br>CHB Parities       | 98 90<br>99 15   | 1861                 | Epargne (E)                            | 1230             | 1220            | Reff. Soul. R                        | 180            | 172.80           | Foseco                              | 23             |                | Energie                                                  | 214 63 204 90                         |
|                      | 08 Setz                                    | 39 20            | 1 861                | Epargne de França<br>Epade-8F          | 244<br>735       | 735             | Ricejio-Zat                          | 126            | 121              | Gen. Belgique                       | 220            | 220            | Epercoart Sicer                                          | 5427 77 5400 77<br>20870 04 20826 35  |
| 100                  | CHE jams. 22                               | 95               | 1 661                | Escaul Marin                           | 255              | 259             | Riptin                               | 38 90<br>10 70 |                  | Gazo                                | 184            | 180            | Epargue Closs                                            | 1081 89 1032 83<br>367 36 350 73      |
| ant                  |                                            |                  |                      | Europ. Accured                         | 285<br>40 50     | 395<br>41       | Side (La)                            | 56             | 58               | Goodyster                           | 290<br>360     | 288            | Epergre-Inter                                            | 643 32 518 68                         |
| i le                 | 1                                          |                  |                      | Eberak                                 | 220              | 225             | Rochette-Congo                       | 17 20<br>90    | 1720             | Grand Metropolitin                  | 45 50<br>96    | 47             | Epergee-Ohlig.                                           | 186 28 160 65<br>697 58 665 93        |
| eur-                 |                                            | Cours            | Deroier              | Felix Posis<br>Form. Viciny Buy!       | 1080             | 1084            | Rossier at Pis                       | 60             | 50               | Hertsbeet                           | 970            | 715            | Epergrio Valeer<br>Exercis                               | 7072 74 8752 02                       |
|                      | VALEURS                                    | préc.            | COMPL                | Flor Fourties                          | 3 95             | 3 80 a          | Rousselot S.A                        | 358<br>35 60   | 344.60           | Honeywell inc.                      | 900<br>53 50   | ****           | Euro-Crissance                                           | 320 07 305 58                         |
| ans<br>ods           |                                            |                  |                      | Finalities                             | 77<br>81 50      | 75<br>87 50 d   | SAFAA                                | 33 05          | 37 50 d          | L.C. Industries                     | 310            | 310            | Francies Privile<br>Foncies Investma                     | 712 17 675 82<br>537 78 633 39        |
| d.                   | Activiti (ald. comu.) .<br>Acieti Pengalat | 168<br>50 10     | 51                   | France                                 | 228              | 230             | Saft                                 | 163            | 165              | Johnnesburg                         | 960            | ****           | France-Investors                                         | 272.98 287.61<br>322.821 308.18       |
| -00                  | Activit                                    | 168              | 167 50               | Forcelor (Cin)                         | 1530             | 142 10          | Scientest at Brica                   | 130            | 130              | Kubass                              | 12<br>225 60   | 11 20          | FrObl. bear                                              | 391 57 364 27                         |
| TOR                  | AGP. Vis                                   | 360<br>3220      | 345                  | Food, Agache-W                         | 101              | 80 600          | Saint Raphell                        | 20 20<br>275   | 229.90           | Mannestrant                         | 488<br>27      | ****           | Francisco:                                               | 196 09 167 20<br>201 10 191 98        |
| 6 à                  | Agr. Inc. Mindag                           | EM 60            | 59                   | Forcial                                | 1250<br>105 50   | 105             | Santa-Fé                             | 152            | 149 10           | Michael Back Ltd                    | 43             | 42 50          | Fractificates                                            | 354 37 338 30<br>460 12 439 26        |
|                      | Air-Industris                              | 14 60            | - 60                 | Forgue Guergupe                        | 13 50            | 12 55           | Securi                               | 58<br>81       | 55<br>81 50      | Mineral-Resourt<br>Not. Nechsterden | 100 10<br>415  | 101 30         | Gest. Rendement<br>Gest. Sél, France                     | 453 99 442 95<br>302 44 288 73        |
| do                   | Allohrige                                  | 399              | 406                  | Forges Strasboury<br>Fougerale         | 119 BD<br>132 SD | 120             | SCAC                                 | 186            | 186              | Noranda                             | 170            | 172<br>12      | Haustman Oblic                                           | 1081 93 1042 42                       |
| 40                   | Applic Hydrani                             | 55<br>230 50     | 230 20               | FRANKLARD                              | 107 50           | 107             | Sellier Lebtens                      | 193<br>130     | 128 10           | Pakhoed Holding                     | 139            | 143            | IMSI.                                                    | 294.87 281.50<br>511.94 488.73        |
| /8                   | Adol                                       | 52               | 52                   | Franks (La)                            | 425<br>128       | 125             | SEP. M                               | 81 50<br>27    | 81 50            | Prizer inc.                         | 623            | 614            | ind. (rançaise,<br>Interoblig                            | 10852.21 10992.21<br>8801.752 8402.63 |
| /8                   | Artois                                     | 290              | 270 10<br>27 10      | Fromegeries Bei                        | 370              | 380             | Serv. Equip. With<br>Seli            | 53             | 27<br>52         | Phonix Assume Pirelli               | 36 30<br>7 06  | ****           | Intereffect France                                       | 203 11 193 90                         |
| 14                   | Australia Ray                              | 14 50            | 14                   | From PRenard                           | 190              | 183 20<br>678   | Signal                               | 175<br>536     | 170              | Proctor Gemble                      | 986            | 286            | intervolques Indust, , , .<br>Invest.Obligatoire , , , . | 320 07 305 56<br>10844 76 10823 11    |
| /8                   | Bain C. Monsco<br>Securia                  | 381              | 390                  | Garanter                               | 435              | \$15            | Savin                                | 112 80         | 113 90           | Ricch Cy Ltd                        | 24 95<br>782   | 24 45<br>799   | innest. Se-Honcei                                        | 663 02 527 94<br>104176 80104176 80   |
| /4<br>/4<br>/4<br>/4 | Banque Hypoth, Est.                        | 308              | 309                  | George Engr                            | 800<br>152 50    | 800<br>139 9    | Sign (Plant, jábolas)<br>Signings    | 143 60         | 145<br>308       | Robert                              | 830<br>51 50   | 844<br>53 10   | Lafficto Expansion                                       | 534 02 909 80                         |
|                      | Blanzy-Cuett                               | 305<br>81        | 298 10<br>81         | Gir. Arm. Hold                         | 35               | 35 50           | SMAC Acides                          | 159 BO         | 157              | S.K.F. Aktiobolog                   | 135 10         | 137            | Laffetto-Frence                                          | 153 85 146 94<br>138 48 132 20        |
| 100                  | Bénédicine                                 | 911              | 947                  | Gerland (Lyl)                          | 550<br>49 50     | 653<br>49 50    | Solal fermoler<br>Solio              | 326<br>149     | 327              | Sperry Rand                         | 153            | 320            | Laffitto-Rand                                            | 189 72 181 12<br>614 88 587           |
| 1/8                  | Boris                                      | 73<br>360        | 70 10<br>380         | Gr. Fin. Constr                        | 138 10           | 142             | School                               | 284            | 283              | Stationaria                         | 180            | 190            | Lient portaledle                                         | 384 11 376 24<br>286 39 254 31        |
| /8                   | Bras. Glac. lat                            | 131 10           | 410                  | Gris Moul. Curbeil<br>Gris Mool. Paris | 104 \$0<br>240   | 240             | S.O.F.I.P. (M)<br>Solmai             | 90 20<br>830   | 90 20<br>635     | Termeco                             | 282            | ****           | Manage                                                   | 56202 99 56202 99                     |
| /4                   | CAME                                       | 151 M            | 131<br>95            | Groupe Victoire                        | 355              | 355             | Sogepui                              | 240            | 250              | Thom EM<br>Thysian c. 1 000         | 61<br>218      | ****           | Madio-Chalgarisms                                        | 407 50 389 02<br>11890 08 11772 37    |
| /2<br>1/6<br>1/8     | Camperson Born<br>Cacut. Pading            | 181 10<br>176 80 | 178<br>178 10        | G. Treasp. Ind                         | 110<br>48        | 113 90<br>48 90 | Special Autog                        | 103<br>94      | 105<br>84 30     | Toray indust, inc ,                 | 13 45<br>560   | 13 45<br>570   | Hatio-Inter.                                             | 777 58 742 32                         |
| 78                   | Carbone-Locate                             | 43 10            |                      | Hutchineon                             | 21 70            | 20850           | Spaidin                              | 173            | ****             | Vielle Montagne<br>Wagona-Lise      | 290            | 275            | Natio-Valents                                            | 425 08 406 77                         |
| -                    | Carried S.A                                | 84 50<br>572     | 65<br>575            | Hydro-Exargle<br>Hydroc. Sz-Denis      | 70 50<br>63      | 58 70           | Spie Britigapiles                    | 149 80         | 149 90           | West Rend                           | 80 50          | 76             | Obligate                                                 | 138 32 133<br>223 54 209 25           |
|                      | CEGFG                                      | 107 50           | 110                  | Immindo S.A                            | 140              | 130             | Stant                                | 226            | 226              |                                     |                |                | Perbes Epargue<br>Parbes Gestion                         | 104 16 01 10374 51<br>436 88 417 08   |
|                      | Centrest Styl                              | 760              | 762                  | imminet                                | 99 10<br>210 10  | 101<br>205 10   | Syntheleto                           | 161<br>375     | 160 10<br>375 20 | SECOND                              | MAR            | CHÉ            | Phonix Placements                                        | 207 42 206 40                         |
| de sont              | Curabuti                                   | 76               | 75                   | Impoleoque                             | 385              | 386             | Testut-Acquites                      | 57             | 58               |                                     |                |                | Pierra Ignesias                                          | 345 91 330 22 1<br>236 57 225 94      |
| ffre                 | CFS.                                       | 127              | 127 <b>90</b><br>620 | Intest. Marelle<br>Intestice           | 1175             | 1184            | Therm et Mult                        | 46 20<br>33 50 | 31 200           | AGP-RD                              | 720            | 716            | Renders St-Harteri<br>Sicus Mahiline                     | 11068 82 11013 75 .<br>361 93 335 97  |
|                      | CGIR                                       |                  |                      | Imp. GLang                             | 3 25             | 3 20            | Tour Biffel                          | 306<br>200     | 301 50           | Entrapose                           | 143            | 144            | SALCOURT THEFTO                                          | 11826 30 11738 35                     |
| tre<br>de            | CGN                                        | 10 40            | 11 30d               | Industrials Cir                        | 555<br>266 50    | 575<br>285 50   | Uliper S.M.D                         | 91 50          | 90               | Marin Insectifier                   | 1580           | 1590           | Silver Motel Die                                         | 280 51 248 79<br>162 37 155 01        |
| C13-                 | Charaton (M.)                              | 392              | 392                  | Jacob                                  | 74<br>50 10      | 72 10<br>62 40d | Ugino                                | 137 70<br>372  | 138 10           | Mitaling, Minina<br>M.M.B           | 140 80<br>253  | 262            | Sifect. Vol. Franç                                       | 166 555 155 07<br>263 555 347 06      |
| est                  | Chambourcy (M.)                            | 1210             | 115 10               | Rima S.A                               | 540              | 565             | Unidel                               | 76 10          | 76 10            | Houstel SLEAL<br>Sarakmak NLV       | 800<br>248 50  | 900<br>255     | Schrigson                                                | 394 65 376 75<br>168 00 180 41        |
| ffre<br>ce           | China. Galo Participas                     | 50 80            | 50 10                | Leiten-Bail                            | 210<br>35 80     | 210<br>36 50    | UAP                                  | 555<br>37 30   | 35 20            | Softbut                             | 204            | 200            | \$1.fx                                                   | 748 00 714 14                         |
| de                   | C.I. Maritime                              | 220              | 200 10 .             | Lutepes                                | 106              | 108             | Union Habit                          | 181            | 105              | Rodemoo                             | 412 1          | 415            | See                                                      | 26074 248 92 257 64 241 18            |
| de                   | Closes (8)                                 | 152              | 132<br>280           | Le Brosse-Dupont<br>Lebon Cit          | 346              |                 | Up. Imm. France<br>Up. Iarl. Coldit  | 181 20<br>309  | 300              | Hors-                               | -cote          |                | Sheripain                                                | 183 42 176 10<br>276 29 263 76        |
| 1 98                 | CLMA (Fr. Ball)                            | 310              |                      | Life-Bonnières                         | 252 20           | 256             | Unipel                               | 10.86          | ••••             | Aber                                | 176 50         |                | SIG                                                      | 620 KB BB1 B1                         |
| 2 5                  | Child Mer Meday,<br>Cochery                | 23 20            | 21 60<br>58 80       | Locatel Israelo                        | 390<br>138       | 289<br>140      | Уны                                  | 48             | 42.90            | Celluloup du Pin                    | 18             | 16 55          | Soltiment                                                | 354 57 348 04                         |
| 1990                 | Coloidel (Ly)                              | 415              | ****                 | Locationcière                          | 157 10           | 181             | Waterman S.A                         | 166 40<br>124  | 170              | F.B.M. B.B                          | 207            | 340<br>3 50p   | Sogner                                                   | 292 33 279 07<br>663 18 662 13        |
| tive                 | Costindus                                  | 155 30           | 169                  | Lorder (Nr)                            | 317 20<br>107 10 | 329 90<br>107   | Brass. Cleast-Afr.                   | 27 80          |                  | lene Industries                     | 13             |                | Sopher                                                   | 860 32 821 31                         |
| qui<br>liés          | Comiphos                                   | 145 10           | 146 10               | Lower                                  | 230              | 225             | 4                                    | _1             |                  | Ocianic                             | 45             | 18 40 p        | U.A.P. Investigat.                                       | 394 44 376 55<br>273 62 261 40        |
| t le                 | Comp. Lyon-Alem                            | 150 St<br>281    | 186 10<br>261        | Luchaire S.A                           | 92<br>62         | 57 SO           | Étran                                | geres          |                  | Prompte                             | 135            | 135            | Unifessier                                               | 207 01 197 62<br>543 17 518 54        |
| de i                 | CM.P                                       | 7 50             | 7                    | Magnett S.A                            | 47               | ****            | AEG                                  | 110            | •:               | Region Forest G.S.P<br>Romanto N.V. | 582            | 596            | Unigention                                               | 481 92 469 61<br>746 58 712 73        |
| to:                  | Comp.S.A. (Li)                             | 21 25<br>265     | 18 50 c<br>258       | Municipes Pert<br>Marycaine (No        | 90.50            | 90<br>24        | Alcan Alum                           | 125 248        | 133<br>253       | Subl. Marilion Conv                 | 120            |                | Univers                                                  | 1608 20 1558 29                       |
| de l                 | Crifd, Gifn, Incl                          | 309              | 310                  | Marseille Cald                         |                  | ****            | Algoreina Bank                       | 970            | 961              | Signatur                            | 167<br>60      | 157 20         | Uráng                                                    | 11557 90 11657 90<br>316 82 302 45    |
| P.,                  | Crédit Univers                             | 347 10           | 347 10<br>103 90     | Micel Dúployú<br>Mic                   | 296<br>225       | 297             | Am. Patrofina<br>Arbed               | 450<br>170     |                  | S.P.R.                              | 90<br>68 30    | 94 80          | Votreil                                                  | 16266 02116160 86                     |
| let,                 | C. Subl. Soins                             | 117              |                      | Mess                                   | 212              | 212             | Asturierna Mines                     | 46 50          | ****             | Ufast                               | 200            |                | • : priz prácád                                          |                                       |
|                      | Durbley S.A ,                              | B4 60            | N7 80                | Hadela S.A                             | ]                | ****            | See Pep Espanol                      | 78             | 76               | VojerS.A                            | 1 35           |                | A 1 Suit blacer                                          |                                       |
|                      | -                                          |                  | -                    |                                        |                  |                 | Le C                                 | nambre s       | mdicale a        | décidé de prolong                   | er, aprè       | in cities      | re, la cotation des                                      | valeurs ayant                         |

VALEURS

| Compte tenu de la brièveté du délai qui nous est imperti pour publier la orde complète dens nou dereilres éditions, nous pourniers être contraints perfois à ne pas donner les duniers cours. Dans ou cas caux-ci figureraient le landument dans la première édition.  Marché à terme  **Marché à terme  La Chembre syndicale a décidé de prolonger, après le des succeptionnellement l'objet de transactions entre duniers cours. Dans ou cas caux-ci figureraient le landument dans la première édition. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | ions ontre 14 k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 et                                                                                                         | 14 h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30. Pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cette                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cours<br>pološći.                                                                                                                                                                                                  | Prepriet<br>(Yout)                                                                                                                                                                                   | Demier<br>costs                                                                                | Compt.<br>Premier<br>costs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compan-<br>sation                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours<br>précéd.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pramier<br>cours                                                                                                                                                                                                                          | Damlyr<br>conts                                                                                                    | Compt.<br>Premier<br>sount                                                                                                                                               | Compan-<br>spins                                                                                | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cours.<br>prioid.                                                                                             | Prettier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Densier<br>cturs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Compt.<br>Preside<br>cours                                                                                                                  | Compan-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                   | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                              | CONT.                                                                                | VALEURS                                                                                                                                                                                                         | Cours<br>précéd. | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dentier<br>cours                                                                                                         | Compt.<br>Premier<br>sous                                                                                                |
| 2196<br>2000<br>4700<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>205<br>540<br>540<br>540<br>540<br>540<br>540<br>540<br>540<br>540<br>5                                                                                                                                                                                                                      | 4.5 % 1973 C.N.E. 3 % Agence Hawate Agence Hawate Ar Liquide Als. Superm. ALS.P.J. Absthorn-Atl. Asstporn-Atl. Bill-Equipeet. Bill-Equipeet. Bill-Equipeet. Bill-Equipeet. Bill-Equipeet. Bill-Equipeet. Bill-Equipeet. Bill-Equipeet. Bill-Equipeet. Consisted | 2150<br>2570<br>448<br>417<br>316<br>142<br>806<br>157 50<br>154 90<br>846<br>200<br>284<br>108 10<br>158<br>210<br>512<br>210<br>512<br>1240<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>27 | 2986 485 486 481 310 10 66 141 805 154 90 884 450 158 450 158 406 208 611 1786 1320 1420 1275 980 1420 1275 980 1120 1275 1275 1286 1210 1275 1275 1286 1210 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 | 681<br>141<br>162<br>172<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163<br>163 | 2145<br>2285<br>442<br>417<br>310 10<br>65<br>66<br>165 60<br>162<br>890<br>167<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>107<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 | 25 114 25 114 25 114 25 115 115 115 115 115 115 115 115 115                                              | Pecon Pictor Pic | 563<br>700 90<br>146 50<br>27!<br>511<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>781<br>352<br>353<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363 | 147<br>22 20<br>85 to<br>305<br>146 to<br>268<br>921<br>300<br>760<br>52 75<br>200<br>686<br>130 50<br>157 20<br>268<br>100 50<br>157 20<br>268<br>100 760<br>100 760<br>400<br>400<br>400<br>400<br>400<br>400<br>400<br>400<br>400<br>4 | 200<br>265<br>608<br>980<br>131 50<br>157 20<br>134<br>254<br>254 50<br>254 10<br>1652<br>780<br>212<br>440<br>447 | 600 720 720 147 22 50 85 10 286 50 148 50 781 280 500 781 333 62 70 200 502 781 40 263 781 40 263 782 4150 563 663 783 663 783 673 783 783 783 783 783 783 783 783 783 7 | 200 97 220 200 177 245 220 250 250 250 250 250 250 250 250 25                                   | Puris-Rifescomp Pacinibuses Parisons Parisons Parisons Parisons Parisons - doi.1 - (sertific.) - (se | 45 90 159 80 159 80 159 80 150 87 50 150 850 850 654 150 859 150 150 150 154 255 371                          | 983<br>90<br>922<br>408 50<br>137 86<br>97 87<br>93 46<br>46 20<br>93 20<br>140 20<br>93 20<br>104<br>882<br>104<br>883<br>104<br>884<br>90 125<br>883<br>104<br>884<br>90 125<br>885<br>104<br>884<br>90 125<br>885<br>104<br>886<br>105<br>887<br>887<br>887<br>887<br>887<br>887<br>887<br>887<br>887<br>88 | 136 80<br>177 35 30<br>177 35 30<br>177 35 30<br>177 35 30<br>177 35 30<br>177 30<br>1 | 355<br>90<br>401<br>1377<br>33 4 70 10 90 55 20<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>101<br>1                                       | 555<br>575<br>1190<br>970<br>405<br>385<br>473<br>420<br>58<br>905<br>172<br>350<br>405<br>405<br>58<br>905<br>172<br>350<br>405<br>405<br>58<br>905<br>405<br>405<br>58<br>905<br>405<br>405<br>405<br>405<br>405<br>405<br>405<br>405<br>405<br>4 | Vallouse: V. Cicquor-P Cicquor-P Cicquor-P Sufficient Coloress Bassellott Cicquor-P Dautycha Bassellott Cicquor-P Control | 550<br>911<br>215 50<br>581<br>180 20<br>1024<br>585<br>416<br>501<br>32 70<br>421<br>188<br>64<br>228<br>214<br>414<br>414<br>414<br>414<br>428<br>228<br>214<br>414<br>414<br>414<br>414<br>415<br>228<br>215<br>45<br>45<br>228<br>216<br>417<br>229<br>216<br>412<br>217<br>418<br>218<br>418<br>218<br>418<br>418<br>418<br>418<br>418<br>418<br>418<br>418<br>418<br>4 | 1188   115   25   25   25   25   25   25   2                                | 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                       | 10 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63                                            | 1 In In Polician In                                                                                                                                                         | 3 40             | 113 856 43 287 10 41 40 740 777 232 177 120 306 40 77 20 112 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 113 80 1 | 460<br>-514<br>1 100<br>1280<br>305 40<br>77 50<br>451<br>385<br>54<br>830<br>154 10<br>646<br>545<br>1081<br>545<br>626 | 49 80 110 80 855 43 90 285 50 43 70 749 677 229 90 177 50 230 796 60 127 71 80 450 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 |
| 515<br>101<br>131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cub Middens<br>Codetel<br>Colleg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 490<br>101 90<br>133 80                                                                                                                                                                                            | 101 90<br>133                                                                                                                                                                                        | 480 10<br>101 90<br>132 10                                                                     | 485<br>101 90<br>130 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | Mecin-Guia<br>Metro<br>Méc, Nev. DIL<br>Michelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 588<br>1200<br>10 70<br>728                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           | 1200<br>10 70<br>722                                                                                               | 1219<br>10 85<br>710                                                                                                                                                     | 128<br>215<br>173                                                                               | - (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128                                                                                                           | 127 10<br>227                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 126 80<br>231 50<br>172 50                                                                                                                  | CC                                                                                                                                                                                                                                                  | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NGES                                                                        |                                                                                              | DES BALLE<br>GLICHETS                                                                | - MAZIN                                                                                                                                                                                                         | CHÉ L            | JBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DE L                                                                                                                     | 'OR                                                                                                                      |
| 194<br>108<br>305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Coles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194<br>107 40<br>230                                                                                                                                                                                               | 279                                                                                                                                                                                                  | 107 50<br>280                                                                                  | 108<br>290<br>412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | and (Cie)<br>Micros Kall (Stal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 594 30<br>660<br>106                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | 593 30<br>666<br>104                                                                                                                                                     | 890<br>550<br>305                                                                               | SELM.<br>Sign. Ent. B<br>Sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 850<br>531                                                                                                    | 680<br>540<br>307                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 880<br>540<br>307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 575<br>530<br>305                                                                                                                           | MARC                                                                                                                                                                                                                                                | HE OFFICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | COURS<br>préc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COURS<br>8/2                                                                |                                                                                              | Vente                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | ET DEVIS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ours oric.                                                                                                               | COURS<br>8/2                                                                                                             |
| 410<br>215<br>310<br>762<br>250<br>776<br>585<br>130<br>127<br>865<br>130<br>127<br>865<br>240<br>570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cold. Foocier Child F. Imm. Docia Franca D. M.C. Donner Emer. (Cfa.) EM. Aquitaine footific. Emellar Emer. S. A.F. Emplance Emenpathis Emope nº 1 Emplance 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340<br>58 80<br>153<br>241<br>725<br>706<br>820                                                                                                                                                                    | 342<br>56<br>167<br>241<br>703<br>709<br>514<br>33 50<br>1036<br>236 80<br>119 20<br>116 80<br>696                                                                                                   | 119 50                                                                                         | 412 30<br>345<br>56<br>167<br>240 50<br>717<br>703<br>520<br>33<br>520<br>116<br>520<br>116<br>520<br>116<br>50<br>115<br>50<br>115<br>50<br>115<br>50<br>115<br>50<br>115<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50                                                                                                                                                                                                                              | 785<br>980<br>400<br>87<br>306<br>152<br>13<br>47<br>290<br>72<br>400<br>170<br>780<br>112<br>1000<br>52 | All Passerope Mole Hesseny — (obl.) Mic. Larry-S. Moulinus Mores Mord-Stand Mord-St. Mord-St. Mordon (Myl) Mo | 51 70<br>834<br>575<br>488<br>68<br>512<br>12 50<br>51 50<br>73 80<br>777<br>110 80<br>1075                                                                                                                                                                                                              | 52<br>835<br>965<br>519<br>69<br>311 50<br>1134<br>12 90<br>50 80<br>225<br>73<br>400 50<br>170 10<br>777<br>110 60<br>1090                                                                                                               | 527<br>985<br>566<br>666<br>3115<br>124<br>30<br>225<br>74 90<br>400<br>52<br>110<br>50<br>10<br>114               | 51<br>536<br>586<br>589<br>585<br>585<br>585<br>585<br>580<br>580<br>580<br>580<br>580<br>580                                                                            | 195<br>100<br>700<br>285<br>163<br>230<br>285<br>880<br>127<br>149<br>225<br>1180<br>162<br>280 | Sinnon Shanon Shanon Shanon Shanon Shanon Shanon Shanon Thiss Laman This Lama | 191<br>101 50<br>718<br>294<br>166 50<br>234<br>280 10<br>900<br>127 50<br>161 50<br>227 50<br>143 90<br>1 52 | 186<br>101 40<br>725<br>233<br>158 50<br>235 50<br>275<br>900<br>127 90<br>127 90<br>1310<br>165<br>387<br>140<br>1 94                                                                                                                                                                                         | 187<br>101 40<br>725<br>294<br>152<br>236<br>275<br>902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194<br>100 50<br>711<br>253<br>159 50<br>2275<br>285<br>126<br>182 50<br>227 50<br>1310<br>184<br>187<br>138 10<br>1 47<br>173 50<br>225 10 | Affacency<br>Belgique<br>Pays Bas<br>Demanari<br>Horsège<br>Grande-S<br>Grèce (10<br>Suisse (1<br>Suisse (1<br>Suisse (1<br>Astriche<br>Expagne                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 022<br>283 555<br>14 496<br>258 244<br>80 70<br>97 533<br>10 853<br>8 384<br>4 534<br>34 086<br>5 341<br>5 757<br>5 717<br>2 923                                                                                                                                                                                                                                           | 6 893 54 283 54 257 65 80 67 97 111 10 64 82 343 05 92 86 40 38 5 7 45 5 63 | 275 77 13 50 251 77 10 251 11 10 30 6 76 2 4 76 30 334 00 80 80 80 6 5 660 6 660 6 660 6 641 | 289<br>0 14-6<br>283<br>100<br>0 11<br>0 87<br>52<br>382<br>98<br>41 2<br>5 5<br>7 8 | Or Sn Sen Engot Pilice française Pilice française Pilice trançaise Pilice saises (20 Pilice Istine (20 Sourertite) Sourertite Pilice de 10 doi Pilice de 10 doi Pilice de 10 doi Pilice de 10 flori 00 00 00 10 | 20 tr)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112000<br>112200<br>751<br>416<br>730<br>709<br>883<br>1000<br>2210<br>1000<br>1585<br>732                               | 111500<br>111500<br>750<br>770<br>890<br>3915<br>1960<br>739                                                             |

 LE CAS BARBIE: « La justice de qui ? », par Gilbert Comte; « On crie sans fin », par Joseph Rovan; « Respecter l'histoire », par Maurice Rajsfus; « Une pustule dans le chancre humain », par Pierre Maroihacy.

### **ETRANGER**

## 3-4. PROCHE-ORIENT - La guerre irano-irakienne. 4-5. ENROPE

- 6. ASIE
- INDE : la campagne électorale e Assem se déroule dans un climat de des un climat des la compagne de la compagne de la campagne d
- CAMBODGE: les troupes vietnamiennes ont pénétré en territoire thailandais.

#### 8. BIPLOMATIE 7. AMÉRIQUES

 CANADA : « Un séparatisme à l'Ouest ? » (II), par Dominique

- POLITIQUE

  8-10. La Ville de Paris contrôle directement ou indirectement plus de
- 150 000 logements.
   La « sécurité » dans le débat : Bron, la bellade de M. Vincent Guittard.

#### ARTS ET SPECTACLES

- ARTS. Un recueil de Meyer Schapiro. Cinéma : « L'Enfant secret », de Philippe Garrel.
   CINÉMA. « Deep End », de Skoli-
- CINÉMA. « Deep End », de Skolimowski ; Revue de la cinémathèque de Toulouse ; les assisses du cinéma d'apimation.
- THÉATRE. « La Fille sur la barquette arrière », au Palais-Royal;
   « Comédie-Passion » à la Comédie des Champs-Élysées.
   SÉLECTION.
- 14. SELECTION. -- Lu : le 
  « Journel secret », d'Alfred FabreLuce.

### SOCIÉTÉ

 Le MRAP a décidé de porter plais contre Klaus Berbie.
 MÉDECINE.

### ÉCONOMIE

- 25. SOCIAL : la direction de Citroën-Aulnay a envoyé trois nouvelles lettres de mises à pied conservatoires.
- AFFAIRES.
   Deux repports présentés au ministre du Plan : le finencement des entreprises ; l'industrie au futur.

# RADIO-TÉLÉVISION (18) INFORMATIONS SERVICES - (20): La Maison; - Journal offi

La Maison; - Journal officiel -; Météorologie; Mots croisés.

Carnet (24); Marchés financiers (27).

### UN ÉTUDIANT IRANIEN ENLEVÉ A PARIS PUIS RELACHÉ

M. Alain Vernier, premier juge d'instruction à Paris, a été chargé mardi 8 l'évrier d'une information contre X pour arrestation illégale et séquestration de personne en raison de la mésaventure survenue à M. Ali Moezi, vingt ans, étudiant de nationalité iranienne, réfugié depuis le mois de septembre 1982 dans la région parisienne au domicile de son père. M. Ali Moezi est le fils de M. Balizad Moezi, ancien colonel de l'armée de l'air de l'Iran qui a réussi, en août 1981, à faire fuire en avion vers la France le président Bani

29 janvier. Il fut reconnu, deux jours plus tard, par un de ses camarades avenue d'lèna (16º), alors qu'un inconnu le faisait entrer de force à l'ambassade de la République islamique d'Iran. Cet étudiant ayant aussitôt relaté ce fait à M. Balizad Moezi, celui-ci alerta la police francaise. Après quelques tractations, le jeune homme fut libèré. Il a raconté qu'il avait été poussé dans une voiture, le 29 janvier, par trois individus armés et masqués qui le conduisirent jusqu'à un local où il fut interrogé sans subir de sévices. !! a précisé qu'on l'avait obligé à signer un document dans lequel il déclarait se rallier au régime de Khomeiny et désirait être rapatrié.

ABCDEFG

### L'AVENIR DE L'INDUSTRIE BIOMÉDICALE FRANÇAISE

# Les négociations entre la Compagnie générale de radiologie et une firme américaine pourraient aboutir prochainement

Les négociations actuellement engagées entre la Compagnie générale de radiologie (C.G.R.), filiale du groupe Thomson, et la firme américaine Technicare (filiale du groupe Johnson and Johnson) — deux sociétés spécialisées dans le matériel biomédical — pourraient prochainement aboutir.

Mais les autorités de tutelle françaises ont fait savoir qu'il était nécessaire d'améliorer certains

chevet de la C.G.R., principal fabricant français de matériel biomédical (6 500 salariés, 5º rang mondial) et lourdement déficitaire (près d'un milliard de francs pour les exercices cumulés de 1981 et 1982), chacun prescrit son remède. Pour l'actuelle direction, après que des contacts ont été établis - sans succès - avec les deux grands européans du biomédical que sont Philips et Siemens, la seule voie raisonnable est, aujourd'hui, celle d'un accord, avec la société américaine Technicare, portant sur un partage des zones géographiques de commercialisation et des lignes de produits. Rendue publique cette décision a suscité une certaina émotion au sein de la communauté médicale française.

Pour M. Chevènement, ministre de la recherche et de l'industrie, il était nécessaire « de reprendre les négociations avec Technicare ». Selon lui, si certaines « mutations » de l'entreprise étaient indispensables, il conveneit notamment de ne pes abandonner les études françaises sur la nouvelle technique d'avenir qu'est la résonance magnétique nucléaire diagnostique (R.M.N.) (1) pour laquelle le protocole d'accord précisait que le leadership serait américain.

Dans le même temps, le ministre de la recharche et de l'industrie indiquait qu'il envisageait la création d'un groupement d'intérêt public (GIP) associant la C.G.R. et le Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.). points du protocole d'accord envisagé (le Monde du 22 janvier).

Alors que le parti communiste français est opposé à tout « rapprochement avec le géant américain Technicare », la C.F.D.T. vient de faire savoir qu'elle jugeait « indispensable une alliance avec des partenaires industriels (...) palier nécessaire un redressement de la C.G.R. et à la délense de l'emploi ».

santé, faisait savoir quelques jours plus tard qu'il jugeait catte idés excellente en même temps qu'il réstaccord evec Technicare et annonçait un plan d'équipement hospitalier favorisant la C.G.R. (le Monde du 2 février). Le même position était défendue par M. René Le Guen, membre du bureau politique du parti « le rapprochement avec le géant américain Technicare ne peut être qu'un obstacle au développement de l'entreprise et à l'indépendance technologique et industrielle du biomédical français », Seule, pour le P.C.F. doit être mise en œuvre une solution

La C.F.D.T. vient à son tour de prendre position. Estiment que « la survie de l'entreprise est en jeu », les responsables C.F.D.T. de le C.G.R. et de la Fédération générale de la métallurgie estiment « indispensable, outre l'aide d'organismes d'Etat et de la Thomson, une alliance pour la première génération de la R.M.N. avec des partenaires industriele ». La C.F.D.T. n'est pas opposée a priori à l'accord avec Technicare et juge inacceptable « une position protectionniste de repli sur l'Hexagone ».

Quel sera l'aboutissement de ce qui apparaît bien, maintenant, comme une épreuve de force publiquement engagée à l'échelon gouvernemental. Il est acquis que les contacts avec Technicare sont maintenus. Il semble, en outre, que

l' « amélioration » de l'accord ne porte pas sur l'abandon par la C.G.R. de son réseau commercial nordaméricain. La direction souligne à cet égard que « ce réseau, qui représen-tait 12 % du marché nord-américain en 1975, ne représente plus que moins de 2 % . Un point reste à l'étude concernant la reprise du pas-sif (11 millions de dollars en 1982), La C.G.R. ne serait pas absente du continent américain, y conservant une unité (70 personnes) de recherche et développement et una filiale de vente de son nouveau matérie Le contrat précise que la société américaine s'engage à augmenter d'un tiers les ventes de matériel C.G.R. aux Etats-Unis.

Pour ce qui est du chapitre décisif qu'est la R.M.N. diagnostique, le leadership de Technicare dont parlait le protocole d'accord serait en fait un développement commun du matériel dont l'accord prévoit que mis à part l'alment (1) 40 %..des composants seront de fabrication et de conception françaises.

Les autorités de tutelle (recherche et industrie, tanté) se prononceront sur cet accord « modifié » dans quelques jours.

JEAN-YVES NAU.

 Le matériel R.M.N. est composé d'une partie centrale, un aimant. La plopart des constructeurs achètent cet aimant à un constructeur britannique d'Oxford.

### AU CONSEIL DES MINISTRES

# UNE COMMUNICATION SUR UN « CONGÉ CRÉATION D'ENTREPRISE «

Devant la commission sur l'emploi des cadres, M. Jean Le Garrec, ministre de l'emploi, a annoncé, mardi 8 février, le prochain dépôt de projets de loi en faveur de congés sabbatiques pour les salariés. Il devait présenter, mercedi 9 février, une première communication au conseil des ministres.

Le premier texte - • une loicadre - - proposera la création d'un congé création d'entreprise », permettant aux cadres de suspendre le contrat de travail pour tenter de créer une entreprise. Ce congé serait d'une durée maximale de deux ans. A l'issue de la première année de congé, le créateur d'entreprise pourrait soit demander à être réemployé dans son ancienne société, soit renouveler son contrat pour un an - a déclaré, mardi, le ministre. Après deux ans de congé, le contrat serait rompu si le salarié ne demande pas sa réintégration. Ce droit serait offert à - tous les salariés - selon des conditions à définir par voie contrac-

Le deuxième projet aura pour but de créer un « congé sabbatique ou congé sans solde » sous certaines conditions (7 années d'activité professionnelle) pour les salariés des entreprises employant plus de cent personnes. Ce congé — « de six à onze mois au plus » — devrait permettre aux bénéficiaires « d'acquérir un nouvel espace de liberté dans le déroulement de leur vie professionnelle ». Ces deux formules — congé sans solde — éviteront « un quelconque accroissement des charges des entreprises » mais les bénéficiaires seraient couverts par la Sécurité sociale, en cas de maladie.

### LES AVOCATS DES IRLAN-DAIS DE VINCENNES DE-MANDENT L'ANNULATION DE LA PROCÉDURE

Annuler toute la procédure : telle est la demande formulée par les défenseurs des trois l'Ilandais, arrêtés par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, à Vincennes, le 28 août 1982, dans un mémoire remis, le mardi 8 février, à M. Alain Verleene, le juge parisien qui ins-

S'appuyant sur les articles du code de procédure pénale qui règlementent les enquêtes en flagrant délit, ils estiment que la loi n'a pas été respectée, notamment durant la perquisition au domicile de Michael Plunkett, et qu'en conséquence les actes opérès par la gendarmerie au cours des interpellations ne sont pas légalement valables.

# Les 20 milliards de francs nécessaires au financement des groupes publics ont été dégagés

Le conseil des ministres devait entendre ce mercredi 9 février une communication du ministre de la recherche et de l'indastrie sur les contrats de plan pluriannuels des entreprises nationales.

M. Chevènement devait d'abord tirer un bilan de cette procédure nouvelle de dialogue entre l'Etat et l'industrie (le Monde des 4 et 5 février). Le conseil des ministres devait ensuite décider des l'inancements des entreprises pour 1983, c'est-à-dire de la répartition de l'enveloppe globale de 20 milliards de francs qui avaient dejà été annoncée pour les onze entreprises du secteur public concurrentiel sous tutelle du ministère de l'industrie (1).

Les derniers arbitrages sur le montant financier nécessaire pour remplir cette enveloppe de 20 miliards ont été rendus. Le détail n'en est pas encore connu, mais on sait déjà que l'Etat, conscient de son rôle d'actionnaire, a voulu donner l'exemple. Sur les 20 milliards, il en versers 12,45 sous forme de dotation en capital (7,45 milliards ont été

### STABILITÉ DU DOLLAR : 6,90 F

Le dollar est resté stable ser les marchés des changes mercredi 9 février 1983, après son vif repli de la veille. Il s'est maintenn à 6,90 F à Paris, à 2,43 DM à Francfort et à 238 yeas à

Tokyo.

L'incertitude continue à régner sur la future politique des autorités monétaires américaines et sur l'évolution des tans. C'intérêt aux États-Unia, ce qui moties un certain attentiume des méraments.

A l'approche de la remion di comite intérimaire du Fonds monétaire interactional à Washington, M. Donald Regan, secrétaire an Trésor des États-Unia, s'est déclaré vivement opposé à Padoption éventuelle, par les pays industrialisés, susceptible, selon lui, de relancer l'inflation.

Par ailleurs, il s'est montré sceptique sur la possibilité d'instituer, cette semaine, une nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux et de parvenir à une modification du montant de l'aide que le Fonds peut accorder à un pays membre es fonction de l'importance de sa

Préparation à L'EXPERTISE COMPTABLE C.P.E.C.F.

Névisions intensives pour l'eximen d'État 22, Bd Saint-Michal 75006 - PARIS Téléph.: 329-62-37 - 325-71-76 inscrits à cet effet dans la loi de finances initiale 1983, et 5 milliards dans la loi rectificative adoptée en fin 1982). Il restait 7,65 milliards à

Sur cette somme, 3 à 5 milliards proviendraient, selon nos informations, de titres participatifs sans droit de vote émis par les groupes. Leurs émissions seront soumises à l'autorisation du ministère des finances, qui devra veiller à leur étalement au cours de l'année.

Les groupes, souvent déjà forte ment endettés, sonhaitaient obtenir les 3 à 5 milliards restant, sous la forme de « quasi-fonds propres », qui donnent lieu à une rémunération sque nulle. Les pouvoirs publics, aux finances comme à l'industrie, se déclarent favorables à cette contri bution . en haut du bilan ., qui limiteralt les frais financiers supplé-mentaires. Mais où les trouver? Les banques à qui l'on a fait appel l'an passé, mais que l'on a déjà fortement mises à contribution, ne désiraient pas y participer. Elles n'ac-ceptaient que d'offrir des prêts, certes bonifiés ou super-bonifiés, mais aux mêmes conditions que pour les autres entreprises. Il a donc fallu se tourger vers d'autres mesures, comme la conversion en capi-tal d'anciennes obligations datant d'avant la nationalisation, détenues aujourd'hui par l'Etat pour l'essen-tiel. Si elle n'apporte aucun argent frais, cette conversion limiterait tont de même les charges financières. Restait aussi à se tourner vers les actionnaires... privés des filiales des groupes non détenues à 100 %. Dierses augmentations de capital sont donc prévues, au cours desquelles l'Etat « suivrait » pour maintenir sa participation. — E.L.B.

 Usinor, Sacilor, E.M.C., C.d.F.-Chimie, Renault, C.G.E., Thomson-Brandt, PUK, Rhône-Poulenc, Saint-Gobain, C.LL-Haneywell-Bull.

### LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

# Une adjointe au maire d'Aix-en-Provence est poursuivie pour dénonciation calomnieuse

Les affaires judiciaires continuent à Aix-en-Provence d'alourdir l'atmosphère de la campagne électorale. Une procèdure déjà ancienne, concernant l'adjointe aux affaires sociales de la municipalité sortante, M= Nicole Salas, trente-quatre ans, vient de connaître de nouveaux développements. M= Salas, poursuivie par l'ancien animateur d'un centre social de la ville, était susceptible d'être inculpée, mercredi 9 février, de dénonciation calomnieuse.

Après la mort de Gérard Marchand, frappé dimanche 6 février par un jeune colleur d'affiches, M. Patrick Lauret (le Monde du 9 féwier), ce dernier a été inculpé, le mardi 8 février, de coups mortels et port d'arme prohibée. Il a été placé sous mandat de dépôt.

#### De notre correspondant régional

Aix-en-Provence. — Les faits reprochés à M. Salas remontent à décembre 1978. Ils concernent une affaire qui avait à l'époque défrayé la
chronique aixoise : la mise en cause
pour pédophilie d'un animateur du
centre social Paul-Cézanne, M. Richard Giraud, sympathisant socialiste, alors âgé de trente-trois ans.
Dans une réunion publique,
M. Salas aurait évoqué, en présence du directeur du centre, les
souppons pesant sur M. Giraud et
qui étaient de nature à entraîner des
poursuites pénales contre ce der-

Par la suite, le maire d'Aizen-Provence, M. Alain Joissains,
(U.D.F.-rad.) avait lui-même porté
à la connaissance de la justice des
faits répréhensibles concernant
M. Girand sur la base d'un témoignage qui devait se révéler sans fondement. Après diverses péripéties,
dont l'inculpation pour dénonciation
calomnieuse du « témoin », M. Dominique Dubeau, devenu, entretemps employé municipal, M. Giraud avait déposé, en mars 1982,
entre les mains du doyen des juges

d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, une plainte avec constitution de partie civile contre M<sup>ss.</sup> Salas. La chambre criminelle de la Cour de cassation ayant confirmé la compétence de la juridiction aixoise, une information avait été ouverte en décembre depuier.

🗯 جه النب

والراجية والتصور

غوب يهدون بتبدي

.... Palentin Birthill

----

. A PASSET OF

14.74

--

Low Section

-

小海 海頂

---

デラ機

and the same of the same of

THE WATER

---

et. - Wille Tillia

-

tion of the second

Charles State Control

The first of the

tati penti

16/23

Security of

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

M= Salas devait comparable mercredi 9 février devant le juge d'instruction chargé du dossier, M. Baillet. On ignore si elle répondra à la convocation du magistratinstruction, qui était susceptible de lui notifier son inculpation pour démonciation calomaieuse.

Bien qu'elle soit indépendante des derniers événements politicojudiciaires, au centre desquels se trouve placé M. Joissains, cette nouvelle affaire contribue à saper davantage les positions du maire d'Aix-en-Provence. M. Joissains devrait se voir retirer l'investiture que lui avait accordée l'U.D.F. en septembre dernier.

GUY PORTE

State 11 . . .

6.36

April 10 and 10

\* 19-2 - 1- 1- 1-

# M. Méhaignerie (C.D.S.) : il y a encore des gagnants du socialisme

Dans un argumentaire intiinié « Pourquoi l'opposition ? »
et diffusé à trois mille cinq
cents exemplaires, le C.D.S.
propose à ses militants, candidats aux numicipales, des séries
de réponses-types classées en
fiches autour de trois thèmes :
« Le socialisme n'est pas social ; le gouvernement a
échoué : la décentralisation est

echone: la decempantation est mal engagée ». . En présentant cet argumentaire,

### LE MEXIQUE A OBTENU UN PRÊT DE 5 MILLIARDS DE DOLLARS AUPRÈS DE CINQ CENTS BANQUES ÉTRAN-GÈRES

Le gouvernement mexicain est parvenu à obtenir un prêt d'environ 5 milliards de dollars auprès de cinq cents banques étrangères, dont un pen moins de 400 millions de dollars pour les banques françaises. Ce prêt vient en complément de celui de 3,9 milliards de dollars accordé le 23 décembre deruier au Mexique par le Fonds monétaire international. Deux autres milliards de dollars devront encore être trouvés pour permettre le redressement économique et financier du pays, vraisemblablement auprès des gouverne-

ments.

A Mexico, plusieurs milliers de personnes out manifesté dans les rues lundi 7 février pour protester contre la hausse du coût de la vie, et le gouvernement de M. Miguel de la Madrid a mis au point un plan social qui prévoit en particulier la création de sept cent mille emplois nouveaux.

Le mouvement de la résistance nationale, groupement de l'opposition iranienne, organise le jeudi 10 février à 17 h 30, à son siège, 84, rue de Grenelle, Paris-7, une réunion pour commémorer les trente-sept jours du gouvernement de M. Bakhtiar.

Le numéro du « Monde » daté 9 février 1983 a été tiré à 491 531 exemplaires



M. Pierre Méhaignerie, président du C.D.S., a précisé qu'il était utile de fournir des « arguments de base » aux militants, il fant aussi maintenir au cours des réunions publiques une tonalité explicative, et positive aux discours plutôt que de se livrer à des « condamnations à l'emportemière.

Il a sculigné qu'il « a parfois le sentiment que ces élections municipales arrivent encore trop tôt ». Solon lai, « le jugement que l'on peut porter sur la situation de la França est différent suivant que l'on regarde la França ou les Français. Si personne ne peut, à son avis, contester une formidable aggravation de la situation générale, [en revanche] il existe encore des gagnants du socialisme. Mais, 2-t-il ajouté, il n'y que M. Quilès pour croire que [ces] gagnants seront plus nombreux dans un an ou deux. »

A propos d'un éventuel plan de rigueur, il a jugé que « la question n'est pas de savoir s'il sera mis en place ou non » mais de connaître « qui l'imposera » et si ce sera « une nouvelle fois l'extérieu... »

M. Méhaignerie s'est refusé à faire des pronostics sur les gains de l'opposition lors des prochaines élections, jugeant que les quatre derinères semaines seraient déterminantes. Il a rappelé que le C.D.S. a vingt-six têtes de liste dans les villes de plus de treute mille habitants.

### « LA BONNE DIRECTION »

En tolle de fand, un ciel très bleu dans lequel brille un gros soleil jeune. Au premier plan, un paysage vallonné de la doulce France. En artière-plan, une ville moyenne, à l'architecture moderne. Et, aur toute la lergeur de l'illustration, cette profession de foi : « La gauche, c'est la bonne direction. »

Telle se présente l'affiche nationale, de dimensions etandard(4 m X 3 m), que le parti socialiste a conque pour les élections municipales. Tirée à huit ou dix mille exemplaires, les Français la découvriront, en bonne place dans de nombrauses villes, le 18 février, date de l'ouverture de la campagne officielle.

contrairement à d'autres partis, le P.S. a choisi, pour sa propagande, une affiche unique : il n'exposera pas de placards régionaux spécifiques.

livres editeurs
vente faites
connaite

Documentation : YOS
Imprimerio Causse
27, ran St-Gearges
75000 Paris.
LIVRES

